8 454

34753

DES 34753

## HERMAPHRODITS ACCOVCHEMENS DES

ACCOVCHEMENS DES

qui est requis pour les releuer en santé, & bien éleuer leurs enfans.

Où sont expliquez la figure des laboureur, & verger du genre humain, signes de pucelage, destoration, conception, & la belle maustrie dont resenture en la promotion du concept & plante prolissique.

Par Maistre Iacques Duval, Escuyer, Seigneur d'Ectomare & du Hounel, Docteur & Professeur en Medecine, natif d'Eureux, democrate à Rouen.



De l'imprimerie de DAVID GEVFFROY, demeurant à la rue des Cordeliers, joignant saince Pierre.

M. DC. XII.

Auec Prindege du Roy.

### POVRTRAIT DE



### QUADRAIN.

Lecteur tu vois ici l'image of pourtraiture,

Dece rare Apollon, de ce gentil esprit, Qui de l'Hermaphrodit à dostement escrit

L'estre, les gualitez bref toute la nature.
A.U.



### À MONSIEVR MAISTRE

LAVRENS RESTAVT Conseiller du Roy nostre Sire en sa Court de Parlement de Rouen, seigneur, Baron, & Chastelain de Fort-Moville.

ONSIEUR,

Comme c'estoit une chose fort plausible sur les anciens theatres, d'entendre la voix de Iupiter sortant d'une machine disposee à ce fait, pour enoder & resoudie les doutes plus difficilles.
Aussi ce m'a esté un grand contentemet d'entendre le decisif arrest de la Court, sors que nature s'esgayant à la creation de Marin le Marcis, le forma de genre douteux. Qui pour ressentir s'un & l'autre sexe, sit preune de sa virilité, sur une femme qu'il auoit stancee, en esperance de A ii

futur mariage. Ce que les Iuges des sieux luy auoyent retorque à grana crime. Qui me fait croire que le desir des Jurisconsultes, est d'entretenir & garder par seur prudence l'estre du corps humain, en pareil estat Substance que nature la voulu former : plustost qu'à l'exemple des anciens Aruspices Romains, le destruire & ruiner. Ce qui est tres conforme à la ra: son. Car veu qu'à chacun moment de temps cette grande Artisanne apporte guelgue notable excez : souvent aussi elle monstre un insigne deffaut, a ce qu'elle nous met en ouideme, il est bien necessaire que ceste noble science des loix reigle ce que la prouidence humaine n'auroit suffisamment remarque. En laqueile vous trouuant grandement exceller, à raison de plusieurs belles sciences que veus auez dextrement wintes & glacez auec ce qui est de vostre profession : de telle sorte qu'apeine vous peut on proposer quesque chose que ce soit, qu'on reuoque en doute: qu'en un moment

les deuxextremitez ne vous soient manifestes, dont vou s colligez sagement ce qui est mediocre, en quoy ordinairement gist l'equité 🔂 lustice, plustost gu'ence qui est excessif soit en droit rigoureux ou mansuetude trop misericordieuse. Et me sentant d'ailleurs fauorile de vostre amitié, ie vous ay addresse ce present discours, ace qu'il vogast librement parmi le monde, soubs le voile de vostre protection & sauuegarde: vous priant le recenoir d'aulsi bonne volonté comme s'il y auoit plus de merite. Ce qu'esperant de vous ie prieray Dieu qu'il vous tienne en sa gar de. Par celuy qui desire tousiours estre,

> Monsieur vostre plus affectionné feruiteur D v v A L.

# IN ROTHOMACÆUM Hermapbroditum in carcerem de trusum, Carmen.



Lle ego qui fugio tenebrosa ergastula,Ditis

Effigiem, & medica tangere monftra manu:

Hæc cæcini : ambiguas dubia abfurdissima mentes

Voluunt, mira o culis scilicet egregiis.

Mercurio quæ iuncta nouo pulcherrima Cypris,

Portentum hoc potuit sic peperisse recens? Quis lybieus nostris forte appulit Hermaphroditus.

Littoribus, medicos qui facit ancipites?

Mas est vnus ait, rursum alter sæmina, neutru Alter, vterque alius: sicq; erit Androgynos Quid tanta eripiet cæcos caligine sensus?

VALLÆ! eximia conditus arte liber.

Antonius Vielius. I). Medic.

### SVR CE MESME subject.

#### SONNET.

Vel Mercure Nouneau, quelle Cypris nous forme Vn obsect enfermé, admirable à nos yeux? Si Stilbon est si beau, comme l'on du, aux cieux,

Nous dost il engendrer on monstre tant difforme?

Et Venus qui iamais son beautaint ne resorme, Comme mille beautez trompeuses en ces tieux: Si c'est un si bel astre au Poleracheux Pourquoy nous produit elle une si laide sorme?

O Neustrique climat te vois tu pas changer. Admeirant de Lybie cct vlage estranger? Puis que dans ton pourpris va naislant l'Androg yne?

Sur son sexe l'on void cent Chirons en decord, Er vien ne les à peu en fin mettre d'acord, Que de mon cher suport l'œuure plem de doctrine.

François Duval Aduocat au Parlement de Rouen fils de l'Autheur.



### ADUERTISSEMENT au Lecteur.

Achant amy Lecteur, que les rares & particuliers effects de la nature, (que nous pouuons à iuste occasion qualifier du nom de miracles, com-

me procedans de la toute puissance de celuy, qui sans estre aucunement astraint aux reigles & loix, qu'il a establies des la pre-Occasion miere creation de toutes choses ) doiuent serdes mora · uir d'aiguillons, pour eueiller & releuer la trop stupide pensee de I homme à la perquisition des causes plus abstruses & remotes des sens: Tant finalement qu'ayant dissippé ce tenebreux nuage dignorance, il puisse auec le royal Prophete Dauid, dignement louer & exalter la toute puissance de ce souuerain architecte.

l'ay esté fort émeu de feruent desir d'une telle recherche, lors que l'obiect d'une fille nous a esté representé : Laquelle ayant esté ba-Cas for ptifee, nommee, entretenue, éleuce & toufiours vestuë comme les autres filles de sa sorte, iusques à l'aage de vingt ans, à esté finallement recognue homme: & comme tel a plufieurs & & diverses fois eu habitation charnelle auec vne femme, qu'il auoit fiancee par paroles

au Lefteur.

de present, auec promesse de mariage fu-Cur.

Non qu'on peust apperceuoir en ce subiect les marques & particules destituez aux deux sexes, telles qu'on recognoss ordinairement aux Hermaphrodits: tant en ceux qui sont ennoter quelque marque d imperfection, comme il aduient le plus souvent Ou bien que la nature feminine fust totalement obliteree, pour ceder à la masculine, si qu'il n'en restast vestige quelconque, comme il se voit prati-que aux gunaneres ou filles-hommes.

Mais par vne merueilleuse dexterité de ce grand cuurier, le membre viril obtenoit telle situation, qu'il se pouvoit monstrer & fortir actuellement, pour l'exercice & action qui en est requise, tant à rendre l vrine, que semence genitale : Souvent aussi s'absconcer & cacher, en retrocedant à l'inte-

ricur.

Ce qui me rauit tellement en contempla-tion, qu'estant appellé à la visitation auec plu-sieurs autres Docteurs en Medecine, Chirur-maist. giens, & obstetrices pour recognoistre vn tel faict & en rendre raison competente. Deslors ie fis curieuse recherche de plusieurs belles histoires & graues authoritez, auec ample discution des diverses causes & raisons qui pounoyent concurrer à l'entiere cognoissance d'un si rare subiect. Lesquelles ie sceus tant bien disposer & naiuemet representer, que cooperant l'ayde du tout puissant,

Aduerti ffement

qui me daigna dessiller les yeux & leuer le bandeau d'ignorance en cette part, ie rendis ce qui en estoit, tant cler &maniteste, par l'exposé que i'en sis à la Court, sur ce que nous susmes faits entrer à la chambre, pour rendre & dire les raisons de la diuertité de nos rapports, qui estoient diametralement contraires. Que ce pauure gunanthrope qui auoit encou-ru condemnation de faire amende honorable, tout nud, la toi che au poin, en diuers endroits, de la ville de Monstieruillier, puis d'estre conduit au lieu patibulaire, pour la estre pendue-stranglé, & finalement son corps reduit en cendres:il obtint ce nonobstant tel effect en cause, que la sentence portant condamnation d'vne mort tant ignominieuse, cassee & adnullee, les prisons luy furent ouuertes, auec licence de se retirer à son pays:nonobstant la mauuaise consequence qu'on eust peu retirer des raports contraires de quinze a saize tant Medecins Chirurgiens qu'obstrices, qui tous vniformement raportoient qu'il n'y auoit en luy rien que de fille, dont on eust peu inferer, que soubs pretexte de mariage, il auoit abusé ceste femme, auec le cleitoris, comme vne tribade

ginion.

ou subigutrice.

Ce qui me donna occasion de compiler & rondre le tout en vn volume: y adioustant encor outre ce l'explication des parties genitales de l'vn & l'autre sexe. Non seulement pour les cognoistre necessaires à l'intelligence de ce subiect:mais en intention de faire en sorte par vn mesme moyen (donnant d'vne seule pierre deux coups) que les curieux Le-creurs dudit traicté sussent tellement instruis à la cognoissance d'icelles, que ceux d'entse est adion-eux qui auroient besoin de consulter les Me-see ades decins, sur le faict de la conception, procrea- craptio des tion de lignee, ou causes & guarison des infir-paries gemitez qui suruiennent ordinairement en ces parties, peussent competamment respondre à ce qui leur seroit proposé. & par consequent ay der lesdics Medecins à la cognoissance qui icur est requise, pour rendre lesdits consutans contens de leur defir.

Faire aussi que les ieunes Chirurgiens & obstetrices fusent rendus plus asseureza dreffer & bailler leurs rapports en Iustice, sur es questions de la varieté des sexes, pucelages, deflerations, conceptions des femmes, trace d'enfant produit sur terre, & autres choses suruenantes aux parties genitales : à quov ils se trouuent souvent employez, par ceux qui sont constituez en estat de Iudicature.

Mesmes pour bien & deuement instruire les Pour les obstetrices & matrones de ce quelles doiuent obsteties. faire, negotier & entreprendre en l'accouchement des femmes qui fur le temps du part, les

appellent pour les affister.

Et finalement pour donner à cognoistre aux Chirungies. Chirurgiens, toutes les formes & manieres qu'ils doiuent tenir & obseruer, pour bien & artistement deliurer les femmes enceintes, quand la sage femme ne peut à son desir effe-Auer l'accouchement naturel.

Si qu'à ce moyen reduisant brieuement &

A duertiffement

louable.

par ordre tout ce qu'il faut faire deuant le tépe d'accouchement, lors d'iceluy, & apres son compliment, tant enuers la mere qu'en la personne de l'enfant nouuellemet nav : le retranche à mon pouvoir la cause de mort d'vn grand nombre de ieunes enfans. Les vns def-Fin fort quels sont contraints subir l'obscurité des tenebres mortelles, aussi tost qu'ils ont eu la fruition de la lumiere de ce monde, les autres sans auoir eu la faueur de se tires hors des sombres cloaistres materne's, passent d'vne obscurité en l'autre, tirans mesmement auec eux, comme d'vne virulente contagion, 'eurs triftes & langoureuses meres en mesme sepulchre. Mais comme ie fus prest de mettre ce cause de present traicté soubs la presse: le pensai que suardamie n'estant sans quelque iuste cause que la Court auoit limité vn temps à ceste pauure creature, dans lequel elle ne mettroit en vsage aucune de ses parties genitales, tant masculines que feminines, en ce qui concerne le faidt de l'habitation charnelle & acte de generation : iusques à ce qu'elle eust faict plus amplement apparoir, à laquelle des deux la force de nature s'enclineroit dauantage. Et veu que Dieu afsiste en la compagnie de ceux qui pour vn bon suiect sont assemblez en son nom : Et signament qu'il preside entre les Iuges qui ayment l'equité, & sans vaciler fauorisent la Iustice, comme sont ceux dont est emané ledit arrest. Ie m'attribuay à deuoir d'en differer l'impression, insques à ce que ce qui estoit du destr de ladice Court fust accompli.

au Lecheur.

Puis estant deuëment informé, que ce gunanthrope est de present rendu en meilleure habitude virile qu'il n'estoit auparauant, & Adurisque qualifié du nom de cadet du Marcis il ex-sement de erce son estat de tailleur d'habits, entreprend, du gundufaict, & execute tous exercices à homme ap-shrope. partenans, porte barbe au menton, & à dequoy contenter vne femme, pour engendrer en elle. L'ay pensé qu'il n'y auoit plus d'occasion de retardement, d'exposer cedit traicté en public.

En la deduction duquel, si i'vses de propos qui paroissent lascifs, ou ressent quelque Excess de gayeté, dont puissent tant soit peu estre offencez les oreilles & meditation de ceux, qui detenus de penseesplus graues, pourroient desi-rer dictions & discours correspondans à leur humeur & volonté. Ie les prie de ne l'attribuer à ma faute, & croire que ce que i'en faicts, n'est pour aucune affection lasciue qui soit en moy: Que Dieu par sa grace m'a retranchee, m'ayant osté l'occasion de l'amour impudique, par les longues annees & heureuse lignee qu'il m'a donnee & continuee en mariage. Et qui plus est ma vacation & la Philosophie en saquelle il m'a appellé (comme disoit Socrate) auroient suffisamment rescindé & aboli toutes ces pueriles & folatres cogitations.

Mais plustost à la nature des choses dont i'ay cy à traiter, qui concerne principalement ce qui est en l'homme de plus plaisant & vo- Ce qui est luntueux : c'est la semence genitale, qui y est cause a'm-tellement copieuse & abondante, que le docte duire um

A duertiffement.

Feruel n'a fait doute de dire que homo totus semen goye mil. eft. Dont ayant à faire mention, & des parties Lationenli destinez à l'acte de generation, que cette exsant ce li- cellente ouuriere la puissante nature, desirant beaucoup fauoriser, pour tousiours de plus en plus ayder & promouvoir les hommes à la prepagation de leur espece, elle ne s'est contentee d'exciter vne grande delectation, lors que on descend al'vsage d'icelles. Mais aussi elle à par ie ne sçay quel instinct, concedé vne tant voluptueuse titillation & libidineuse amorce, lors que par la nomination, ou seule signification, l'esprit est attiré à s'y encliner, que Porez le quand i'vserois de lettres Hierogliphiques force de ces empruntees des Egyptiens, ou seule-se gapeie ment de signes expressifs repetés de l'Anglois Taumaste, pour les designer, sans autrement les nommer: encores ne pourrois-ie rescinder cette naifue gaveté dont nature à voulu decorer & orner leur commemoration. En contre change dequoy, s'ils considerent exactement, comme par ce traité, estant bien entendu, ie retranche le chemin à vn grad nombre de mauuais rapors, & à la perte d'vne fort lous quantité d'ames presque infinie, qui sans auoir ble. la commodité de iouyr de la lumiere de ce monde, pour rendre graces & louange à la maiesté diuine, sont contraintes de rebatre promptement la mesme piste que le sonnerain Createur leur anoit fait tenir. Et ce à cause de l'ignorance des obstetrices, qui pour n'estre capables de lite ny entendre des litres de plus

grande consequence, ausquels est traicté dela

parties du corps humain. Voire mesmes des Barbiers & aussi de quelques Chirurgiens qui ne se sont beaucoup trauaillez en ce qui concerne la perfection de leur Art, lesquels appellez pour le secours des semmes prestes de rendre leurs enfans sur la terre, ils les offencent souvent beaucoup plus qu'ils ne les aydent. Ce qu'ils ne feront Dieu ay dant pour chop mil'aduenir, s'ils se rendent dociles à l'intelligence de ce present traicté. Ou ils trouverront que s'aurai accompli, ce que desire l'Orateur Romain en ses partitions & est fort approuné par Horace en son liure de l'Art Poëtique.

Celuy oie tout point de blasme ce me semble, Quel'visle & plassant toint & vnit ensemble,

Si donc recreant & delectant la pensee des Pour le hommes, (quoi que ce ne soit mon but princi- gayeis. pal)par l'exposé des richesses viriles, & representation de vtensiles reconces aux plus secrets cabinets des femmes:en l'vsage desquels les vns & les autres se donnent carriere de delectation: l'eleue tellement la pensee de celles qui se disent obstetrices & matrones, ( quoy que souvent à tort & sans cause) qu'elles puisfent vrayement eftre rendues fages femmes, Pour Prin dont le monde à tant de besoin. l'instruis les silié. Barbiers, & adresse la pensee, conductrice de l'artiste main des ieunes Chirurgiens, (à l'inftruction desquels i'employ e encor pour ceste anneemon studieux exercice ) de telle sorte que les femmes de quelque estat & qualité que

A duertiffement

elles soyent, en reçoiuent ayde & secours tant fauorable, que leurs plus cruelles & mortelles douleurs en soyent renduës moderez, temperez, & abolies, leurs infirmitez guaries, leur vie gardee & prolongee, aucomoyen plus facile & gracieux de rendre leurs enfans sur terre, en bonne santé & conualescence. Qui autrement periroient dés leur naissance. Comme Voy l'in. ie croy quel'ignorance de quelques obstetriconnenient ce (que ie blasme, non les bonnes) est cause que cinq cents enfans meurent par chacun an, en ceste ville de Rouen, sans gaigner les fonds du sacré Baptesme, à ce que ie puis cognoistre par les doleances que i'en oy journellement. Le croy qu'il n'y à de gens tant dénuez d'entendement, qui ne louent Dieu de ce qu'il a voulu en cette part fauoriser mon trauail. V eu que

> C'est vn art excellent de faire bien garder, La vie de l'enfant digne de succeder.



TRAITI

### DES HERMAPHROTITS,

gnes de pucelage, & de la mamere de bien accoucher les femmes enceintes.

Cautes qui ont induit l'autheur à faire l'expose de parties du corps humain destinez a la propagation de l'espece.

CHA ". 1.

ES Logreiens demeurent d'acordqu'il y a deux manieres de fai- Deux mare foy, de ce qui est mis en auant: mors de Seauoir est par authorité & par ar-farepresguments.

De celle la, les Oraceurs vient plus librement, comme parlans quelquesfois, de la volonté expresse des Roys, Princes, & Potentats, ou de ce qui est particulierement noté par les Loix & coustumes locales. Choses certaineDes parties genirales

ment dont on n'a accoustume de rechercher la retar des taison. Sinon qu'en Orateur vueille coutrepasfant les limites oui luy sont plus ordinaires) comme d'abondant satisfaire aux oud teurs, peut les indure plus facilen ent à ce qual precessé.

Quantis
Patron 1
ple onese d
court aux
fens.

Quand à l'autre e le est fort commune aux Philotophes, qui vient plus ordinaitement d'arguments & demonstrations, pour faire enfon adiouste foy à leurs propositions. Et de fact ce font les vrais chiens, oyseaux, rets, & to les dont ils doiuent faire leur chasse, & s'ins lesoue's ils ne peauent denément accontuinit & prondre leur gibret; principalement quand il est beson d'establir quelque maxime generale.

Mais cuandils descendent au particuliei & individu. Ils sont souvent contraints laisler ar iere les arguments pour venir à l'authorité des sers ausquels Ar stote, en son second liure de l'ame, veut que pleine soy sont actiou-

ffre.

Or est-ilici question d'vi Gunaneje, ou fillegarçon, lequel est individu qui se trouve tellement divers des autres. & particulier en sa configuration, qu'on ne remarquera en aucun historien, soit Grec, Latin, ou qui vse de nostre idiome, qu'autre semblable ait iamais esté veu. Occasion pour saquelle s'eusses peu à bon droit m'arrester comme l'Orateur, à l'exposé de la seule authorité & absolué volonte de dame Nature: laquelle excede celle des Roys & Potentats, qui ne sont que de par elle, & doi-

Parrie d

uent tous comparence à sa ivrisdiction. Ou comme d'vn individu, auec le philosophe auoir seulement recours à ce que i aurois co-

guu de mon propre sentiment.

Mais d'autant que le scav qu'il y à plu- 0 ceffen ficurs delicats, qui font di fficulté d'adiouster ce la len-foy aux historiographes qui ent traité de oficurs. certe mattere, pour l'opinion qu'ils ont, que ce ou ils racontent des Heimaphrodits est impossible. l'av bien voulu contenter les curieux de quelques ratiocinations & arguments pris de la figure, fituation & connexion des parties du corps humain, dont tous anatomistes demeurent facilement d'accord.en intention de eur faire toucher quasi du doigt, & veoir comme de l'ail, qu'en cecy n'v à telle l'extose connexité auec l'impedible comme ils estiment. Ce qui m'a induit à l'exposition des parties genitales, vulgairement trouuez aux corps tant des hommes que des femmes.

Si qu'avant quelque base ie puille sormer vne bonne ra jocination, à l'ayde de laquelle ie leue tout doute, voire aux plus difficiles à persuader. Ce que certainement ie n'eusse peu

faire autrement.

Car comme celuy qui marche, doit de necessité appuyer fermement vn pied sur quelque chose solide, pour ayant haussé l'autre en l'air, en l'aduançant ou retirantarriere, faire tel progrez qu'il adu tera bon e-Are.

Ainsi l'ay esté contraint de recourir

Des parties genitales
à l'exposé desdites parties, dont aucun ne faict doute, pour effectuer ce que ie me suis proposé. Ce qui ne sera sans donner bonne instruction aux ieunes Chirurgiens & obstetrices, dont ils tireront grande commodité, tant en dressant leurs rapports, que donnant ay de & secours à ceux qui auront affaire de leur cosseil & au traitement des maladies ressentes aux

#### Louange des parties genitales.

parties naturelles & genitales.

CHAP. II.

Providen se de natu ve. Ature prouide garde & conseruatrice du suicét humain, n'a seulement esté curieuse d'establir les principes, sources, & s'il faut ainsi dire, les boutiques des facultez &

esprits necessaires à la manutention & entretien d'iceluy: sçauoir est le soye, cœur, & cerueau. Sans la decente structure & temperamet desquels, & des autres parties instituez pour leur ministere & seruice, le corps humain ne peut aucunement subsister.

Confeatement vaimassi.

Mais fachant en outre qu'elle ne pouvoit pour plusieurs raisons le rendre immortel. Comme démeurent d'accord Hippoc, au liure de la manière de Viure: Aristote au liure de la Longueur & Brieueté de la Vie & Galen au liure 1. de l'Art de garder la santé. Qui concurrens en opinion auec tous les autres philosophies, veulent vniformément, que tout ce qui est sous la voûte du ciel lunaire plus prochain de nous, & entre au tres les corps des animaux, le principal desquels est l'homme, fusient tous subjects par vne fatale necessité, à recognoistre un dernier periode, & terme de leur vie. A cause de la repugnance des qualités elementaires qui constituez en perpetuelle 2ction, empietent continuellement les vnes sur les autres, dont ensuit la voye & certain progres à la mort.

Ce qui est grandement acceleré par la retention des excrements, & exhalation du bas- causes de me inherent en l'humidité radicale, qui est la mort. iournellement dissippee iusques au dernier temps & moment de la vie : Dont tant de faicheuses & mortelles maladies sont promués que l'homme nepeut parfaire sa carrière mortelle, qui autrement luy auroit esté designee plus longue, par la sage Nature.

Ce qu'ayant bien preueu ce grand Promethee, & ne voulant que l'homme cher-d'œu-ure de son ouurage, qu'il à comme tel formé le sixième iour, pour auoir la fruition de ce qui auoit esté creé auparauant, print fin par le laps d'un si brief nombre d'annees, desquelles ce souuerain Psalmateur à reserué la cognoissan-

ce, à sa prescience.

Il luy à donné une compagne ornee & fulcie cause de la de parties genitales mulichres, qui concur-societé de rentes en operation auec les viriles, fussent l'homme capables, par son interuention, d'effectuer la de la femgeneration. A l'ayde & faueur de laquelle ce me.

qui est mortel en son individu, fust rendu comme immortel en son espece, par & moyennant la continuelle propagation. Ce qui à esmeu ce grand illustrateur de Medecine Galen aux liures de la Semence, & de l'Art Me-

decinal, de donner telle louange à cesdictes Lesparties genisales

parties, quil leur attribue lieu de principe, voi re plus excellet, dit-il, que n'est le cœur, par ce qu'il est trop meilleur de bien viure & perpeconflit int tuer l'espece, ( ce qui est recognu prouenir & estre effectué à l'vsage de ces parties) que simpe ducoris plement de viure. Aussi en est tout le corps eschausté, comme du second fouver de la vie, & au contraire il est rendu fort intemperé, froid & imparfaict, quand ces parties ont esté retranchés, comprimez, ou autrement, rendus inutiles. Iusques à en estre les meurs & Blasmedes inclinations de l'esprit trop plus vitieuses & Emnique. corrompues. Ce qui à induit Auenzoar de dire, Que nous ovons aux Enuques vne voix

uer vn Enuque de bone loy & jugemet solide. A quoy subioignant ce que dicte la raison, soubs l'authorité de ces graues Philosophes. I : ne craindray de dire, qu'en l'vsage de ces parties confifte non seulement la plus vtile & necessaire action de toutes, mais aussi la plus Longe noble & excellente : d'autant qu'au compli-

fort claire, tenuë & aliené de la virile. Nous y trouuons des mœurs peruerses, & tres mauuaise ratiocination, & qu'à peine on peut trou-

des parsus ment dicelle concurre manifestement la fagenicales. ueur du verbe Diuin, qui seul s'est reseruéla puissance d'engendrer, disant l'Euangeliste Saind lean, Omili per ipfuinfacta funt, or fine ipfo

factu est nibil. Estat doc sa toute puissace aliciee & reduite à l'effect defiré, par le moven de ces causes secodes, moderez & reiglez suiuant les loix à ce suiet instituez, à posetare ad actu. Ou le rendat ce diuin Createur copere de l'home, au lieu du Soleil, come Aristote l'aes noble creature est engendree. Occan. laquelle on notera que les Grecs curieux de la proprieté des dictions, ont nommé la partie genicale virile, qui en cette douce harmonie de generation, tient la preeminence, moitor, Exceller les Latins, membrium virile, & les françois mêbre des paries viril auec vn autre nom tiré de vira, pour auoir geniales. communion de vie auecle reste du corps, & en cor seruir à la propagatió des viuas, en quoy on recognoist so excellence, veu que tat de natios concurrent a telle denomination care exachen: comme demeurent facilement d'acord tous les Autheurs qui ont traicté de la nature, qualitez & actions des parties du corps humain.

L'authorité desquels quand bien le scrupnleux voudroit éleuer. Sera consideré toutefois, a comme l'herbe est estimee pour sa semece, & Aiguitent l'arbre pour le fraict, & que nul n'attribuera beaucoup à l'herbe du bled, orge, ou auoyne, future esp erance du laboureur, innon en contemplation du grain qu'elle doit produire. Et ne fera non plus d'estat de bois des pommiers, poiri ers & vigne, que de celuy qui croist dins les forests, sinon en tant qu'il les cognoist raporter annuellement vn fruict fort vtile & sauoureux, qui ayde & fauorise grandement le genre humain : Subiect pour lequel

on ayme, cherit, & cultiue curieusement lesdictes herbes & bois. Aussi faut-il croire qu'à raison des enfans & successeurs, qui sont comme le fruict qui nous est promu, à l'ayde & par l'operation de ces parties, ce n'est sans iuste occasson qu'on les a nommez membres par excellence, voite mesmes qu'on les doit appeller parties nobles plustost que honteuses comme leur attribuant plus qu'à tout le reste du corps humain.

Recisionde

Ce qui deuroit leuer toute occasion de scandale, sinon pris volontairement, en ceux qui mettront bien publiquement en euidence le fait d'yne charitable aumosne, ou d'ynequitable procez, & s'efforceront de blasmer l'exposé, de la cause & instruments de la procreation de ceux qui par leur charité sont les dites aumosnes, & par leur equité entreprennent les dits procez. Sans lesquels mesment ces libres parleurs ne iouyroient de l'estre humain.

Hypocrisie blasmee,

Mais laiss int arriere ces hypocrites ensouffrez, qui s'essorcent de blasmer de paroles, ce qu'ils mettent en vsage tantvoluptueussement. Nous dirons que ce souverain Createur curieux d'avancer, & de plus en plus savoriser l'acte de procreation de l'homme : auquel il veut & daigne cooperer.

Plage d s animaux au coit. Il ne s'est contenté de faire, que suy uant Pvsage des autres animaux, il eust habitation auec la femme, tournant le cul contre le cul, comme sont les Elephans, Chameaux, & autres plus grosses bestes, qui de leur poudreux

fardeau pourroient opprimer les temelles. Ou bien mettant seulement le masse son train de deuant sur le dos de la femelle, comme font les chenaux, chiens, chats, & autres animaux de plus legiere taille.

Mais il a voulu principalement, que cela fust accompli par deuant. Afin qu'en l'acte du coit Thomme & la femme regardans & consideras cause pour reciproquement les beaux traicts & linea-quoy l'bons mens de la face l'vn de l'autre, fussent induits mecognois d vn plus feruent defir à la procreation de leur la femme femblable : faisant en forte qu'ils se penssent semblable : saisant en sorte qu'ils se peussent voir reuiure en lignee subsecutiue, conforme en figure & de lineamets soit à Pvn, soit à Pautre, pour ce moyen venger l'iniure de la Par ce que celuy n'est reputé mourir, qui laisse son image vif, & naiuement repre fenté en son successeur. Aussi n'a cette benediction etté obmise entre les principales que Dieu le Createur à donnez à son peuple mieux aymé.

Pour à quoy plus facilement paruenir & 11 y à plus gavement effectuer, ce souverain Architecte seurs volu eleuant cette belle ftructure & bastiment du piez an corps humain : à glacélors de l'establif-coir. fement de ces parties, vn labyrinthe de voluprez, qu'il y à ainsi de propos deliberé, voulu grauer & instituer, pour estre à ces nobles creatures autant de commandements tacites d'en cirer le decent vsage. Nam quot his in partibus sentuntur ellecobra, qua multomaiores sunt, quam Argunes. in reliquis totius corporis actionibus tot, dei omnitotentis tacita (unt mandata, quum ab co constituis

materia & forme milioni, unde corporis humani fabri-

ca conflat, ad fequantur.

Mais ie laisse cela arriere comme trop vulgaire, pour venir au premier commandement dont ce souverain Createur à daigné honorer fes creatures, Croissez multipliez & remplissez la terre. Que ceux qui veulent faire lapetitebouche appelleront tant qu'ils voudront Premier con vn conseil, qui n'ayant esté reugqué, vaut bien mantenis vn commandement expres, eu elgardà l'autho-

rité de celuy qui le donne, & à la qualité de ceux qui le reçoiuent, veu principale act qu'il à esté immediatement doné de Dieu, à ses creatures: & que tous les autres ont esté receuz d Euangelistes & diuins heraux, à la verité. Mais qui tousiours ont esté interposez, entre ceste puissace supreme, &le reste destites creatures. Qui plus est, quand le verbe diuin à trou ué bon de fauorifer le genre humain par sa presence actuelle : il à de propos deliberé voute naistre soubs le voile du Sacrement, auquel se fait lamultiplication, qui est le mariage : & en approbation diceluy à changé l'eau en vin, aux nopces faictes en Galilee, Ambario qu'il à honorez de sa presence. Qui sont les

commende

premiers fignes euidents qu'il à voulu faire pour l'approbation des Sacrements. Par tefquels il à donné affez à cognoistre, que ce grad facrement de mariage, ainsi nomm : par S.Paul, luy est grandemen. à cœur.

A grov il semble à ve sir que les Rêmains avent conspiré, quand ils ont denie les honneurs à ceux qui ne se vouloyent murier.

Et à fin que la volonté fust plustost veue manquer, que le pouvoir, en ceux qui se departi-royent de leur devoir, d'effectuer les œuures Signal d'a convenables en l'execution de ce premier subation. commandement. Ce grand Architecte na feulement disposé par le paisé, mais il dispose encor journellement en l'homme ces principes & instruments de generacion, par l vsage desquels il puisse maintenant, aussi bien comme iadis, se proroger à perpetuité, moyennant la continuelle succession des individus. Dont l'expose ne sera trouvé moins plaisant qu'admirable & necessaire, veu que cessant cela ce premier commandemet ne peutestre effectué, le mariage accompli, & l'homme vengé de la

mort trop prompte & repentiue.

Le sang engendré dans le foye, non seu-lement donne nourriture à toutes les parties de l'enfas. du corps humain, mais aussi fert de matière entre les principes de la procreation. Car moyennant la decente preparation d'iceluy faicte par les sages & artistes esprits, prouenans des trois principes, les membres de l'enfant sont formez, nourris & alimentez voire tellement difposer & preparez qu'ils sont rendus dignes de l'exception de la forme. Laquelle apres conmaise corporelle, que les Grecs pour sa delica-l'ame est tesse, ont appellee embryon. Non tirce de la insuse. matiere, comme Anerrhoes, Alexandre Aphrodifee, Seuerin Dannois, & quelques autres ont estimé. Dieu le Createur s'estant reserué à lui seul la creation & demission de chose si excellente. Dont parlant Hippocrate

Des parties genitales

au liure cy dessus allegué, il dit fort bien, que Trasfinif- Pame entre & est infuse au corps de l'enfant: for de l'a- vlant de ce terme esserper: Aristote que le Soleil & Phomme font Phomme: Et la commune efcole de Theologie, que Dieu & Phomme en-

gendrent Phomme.

Ce sang comme i'ay dit à besoin de diuerse preparation tant en l'homme qu'en la femme. Occasion pour laquelle il y en à qui ont constitué deux semences prolifiques, autres, vne for le fait seule, dont auec le sang menstruel sont constituez deux principes, aufquels l'artifte élaboration de nature est fort requise, auant qu'ils soyent rendus complets & parfaicts, soit en l'homme, soit en la femme. Desquels traictans par ordre: Nous dirons en premier lieu de la preparation qui se faict en l'homme, descendans par apres à l'exposition de celle qui est requise en la femme.

> Das parties preparantes, qui portent le sang pour estre conuerti en semence, o de leur origine.

> > CHAP. III.

Es parties de l'homme qui feruent à porter & en portant preparer le fang, dont apreselt formee la femence genitale, ditte des Grecs Gunn ou /perma nom duquel i vie-

rai communément cy apres, le detorquant à l'vfage Franço ::Sont quatre en nombre, pour

dinerfes



Explication des marques de la figure primiere.

A. Le tronc de la veine caue descendante. B. Le tronc de la grande artere descendante. Des parties genitalés

C. C.Les reins ou rognons.

D. D. Les vaisseaux emulgents.

E. E. Les vreteres.

F. Le rameau qui du costé dextre porte le sang naturel dont est faicte la semence.

G. Le rameau qui du costé senestre porte le sang naturel dont est faicte la semence.

H:H. Les rameaux des arteres qui des deux costez portent le sang & esprits vitaux

dont est faicte le semence.

I. I. L'vision & consonction des veines & arteres qui se faict de chacun costé, pour l'elaboration de la semence genitale.

K. La vessie vrinaire.

L.L. Les testicules qui doiuent estre l'un pres de l'autre dans le scroton ou bourse: lesquels sont cy representez à l'escart, pour les mieux recognossire.

M. Est situee pres le bout de l'intestin droiet, qui est representé couppé au haut de la vessie destince à l'vri-

ne.

N. L'extremité de la verge virile ou est le

glan ou balamus.

O. L'eiaculatoire, qui remonte du testicule, pour porter la semence toute elaboree dans les parastates. le plus ordinaire: sçauoir est deux veines & deux arteres: chacun vaisseau dependaut de celuy qui est de son espece. La veine du costé ces vaisdextre est tiree directement du tronc de la scaux, veine caue descendante. Celle qui vient du costé senestre, prend aussi son origine dicelle, mais mediatement par le moyeu de l'emulgente, dont elle descend.

I. emulgente est vn gros vaisseau veneus & court qui sortant de la veine caue se va ingenulgete sere dans le coips du rein, duquel l'office est de porter le sing plus sercux insques dans le dit reinipour estre la partie serense tree, separee, & puigee par la particuliere faculté du dit

rein.

Occision pour lequelle ce sang qui est zirsi receu de l'emulgente senestre pour estre cavedola connecti en semence genitale, est plus sereus, geveration & le speime qui en prouient plus humide & des silles debile, & par consequent reputé plus propre à promouvoir & engendrer des silles, que celuy qui vient du costé dextre.

Ce qui à induit l'ancien distateur en Medecine Hippocrate, dire en la section 4. du liure fixiesme des Epidimies. Que quand l'homme commence à sesmouvoir à la fruition du couple charnel, si le resticule dextre commence le premier à s'exciter, un masse est en-

gendré : Si le senestre, une femelle.

Les atteres changent de derivation. Car Les artere quelques fois elles sont toutes deux tirez d'un mesme lieu de la grosse artere descen-

dante, & aucunefois aussi de diuers lieux.

Histoire.

Il se trouve mesmement des corps aut vels il y à plus grande quantité de vaineaux spermat ques. Comme i en av veu vn entre autres, qui chant escolier à Paris, aagé de 22. ans, en l'an cinq cens soixante & dix-hui&, s adonna à faire de la fausse monnove, occasion pour laquelle il fut pendt & eftrangle. Son corps ayant esté deliuré à Maistre Pierre ! Arbaleftrier Chirurgien, pour en faire diffection natomique, fut trouué garni de l'ept vailleaux Spermatiques.

Ces vaitleaux descendans contre bas, sont enuironnez de tuniques qu'ils empruntent du Prion des peritoine, & peu au dessouls de leur origine, veisseur. la veine & artere qui sont de chicun coste le ioignent & vnissent ensemble par anastomose, c'est à dire ouverture de la bouche de l vn qui se fait dans l'autre, de telle forte qu'ilm'entesulte qu'vn vanseau de deux qu'ils entoyent, qui participe tant de la veine que de l'artère.

Lequel se refleichit, finue & descend en serpentant, quali comme ces petis tendrons Notes les qu'on void aux vignes, dont elles s'attachent circunado aux rameaux des arbres adiacents, qui de leur façon refleichie & anfractueuse sont aprellez eiens. capreols ou pampini : dont aussi ces vaitleaux sont dicts pauiniformes. Et à raison que cela est meruei lensement intrinque & brouille des Paifeenx replis de quelques ramifications qui s infiltret les vnes dans les autres. Dont y en à qui se trouuent droits, autres courbes seulement, les autres fort crochus & finueus : il y en à qui

pampini. formes.

lont

l'ont voulu comparer aux rameaux de lieure qu'on voit estendus contre vne paroy, on aux Hederiferbrouillees varicez qu'on voit quelquefois ve- mes. nir aux sambes, dont ils les appellent Hederiformes ou Variqueux, aussi sont ils autant bien intrinquez ensemblement, que pourroient e- Variques ftre les petits vermisseaux, que le pescheur porte en vo pot, : our seruir de conuerture & amorce aux haims qui sont aux silets de sa ligne. Ce qui est ainsi pratique par le braue ar-tion de sag tifice de nature, à ce que le sang descendant bas, perdant sa rouge couleur, par la vertu specifique de ces vaisseaux, se blanchisse petit à petit : aussi bien comme elle le faict blanchir aux mamelles de la nourrisse, pour le conuerrir en laict propre à la nourriture de son alai-

En cetre artiste messange de vaissemx, il y en à qui s'estendent insques aux testicules, pour porter ce sang ia blanchi, à sin d'en receuoir la vertu seminale ou spermatique. Lesquels font en ce lieu tant angustes & estroits, qu'Ariftote & plusie autres ont faict doubte de croite que ce sang fust actuellement porté iusques dans lesdictes testicules. Estimans que par ces pet is conduits la seule faculté sper- Donte. matique, reffeante en vne fort tenue substance, fust portee des testicules à ce sang Mais en vain. Car comme il est necessaire que le chyle Sommen, ja commencé à rougir dans la veine porte, nafse par dans le foye, pour y acquerir la vertu de faculté de bon sang: Que ce sang naturel coule par dans le cœur, pour la estre conuerti en des

sang vital: Et que le sang blachi croupisse dans les petites glandules des mammelles, pour faire en sorte par laps de temps, qu'il acquie-re la qualité de laict. Le tout se faisant par l'attouchement per contactum, desdictes parties, ausquelles reside la faculté specifique du sang naturel, vital & laich. Aussi faut-il que ce sang quoy que blanchi soit reaument & de saict porté dans les testicules, pour y acquerir la vertu specifique de la semence, autrement il demeureroit totallement inutile. Comme il aduient à ceux qui ont eu les testicules cou-Agument pez au dessoubs des parastates. Ou bien ausquels ils ont esté tellement comprimez, que le passage ait esté denié à ce sang pour y entrer. Lesquels peuuent bien ietter quelque matiere qui paroist seminale, laquelle toutesfois n'est energique & effectiue de prolification.

H floire.

Mais ce doute est retranché, & toute contention ostee, par la diligence du curieux vessal. Qui nous represente auoir faict la dissection anatomique du corps d'vn ieune homme, qui fut pendu & estranglé, sur ce qui lestoit detenu d'vne gonorrhee ou inuolontaire emission de semence genitale, auquel il trouua les testicules plains de matiere spermatique.

Toutes ces veines donc ainsi messes & intrinquez, voire memes couuertes d'vne mébraconclusion ne qu'elles empruntent du peritoine, s'adioignant que! xonge, pour leur corroboration, & sousti n, & encor auec cela quelques

petites g'andules, dot procedat en auant&capreolisat par l'interieur de l'abdomé, blachiffans le sang petit à petit, & le portans par vne
apophise où production du peritoine, tant que
finalement descendans au scroton, ou comme
autres veulent dire scortó, qui est la pouchette des testicules, ils leur rendent tout preparé
(comme la veine porte faict du chile enuers
le sove) pour de la receuoir la forme essentielle de semence. C'est pourquoy ils sont dits no
seulement descents, mais aussi preparans, & est
par cette apophise du peritoine que descendet
les intestins dans le scroton, ou se fait la hernie intestinale.

Des parties qui seruent au reste de la preparation & perfection de la semence centrale.

CHAP. IIII.

Es parties formantes la semence sont propremet les testicules, qui impriment la faculté specifique à ce sang la preparé. Ils sont dits des Grecs Orches, didamoi, d'autres globu-

liviriles, colei, lameum, clenermini & telles. D'autat qu'ils donnent tesmoignage de la virilité. Leur figure est orbiculaire, la rotondité s'inclinant à quelque longueur, representant aucunement la forme d'vn œus: Excepté qu'il y à vn endroit vn peu plus sinueux, come au rein pour l'implantation du vaisseau deserent & come mencement de l'eiaculatoire. Le dextre est dit de son esse d'arengonon, engendreur de masses,

i j

Desparties genitales & le senestre the lugonon, engendreur de semelles.

Sur ceste sinuosité sont situez les parastates variqueus dits epididymida: qui sont comme glandules servantes de couvercles à la partie sinueuse d'iceux, pour euiter la perte & trop grande dissipation de la plus tenuë & agrée partie de la semence, vray baume de vie. La velle aussi est rendue escumeuse, tant à raison de cette agree & spiritueuse substance, qui y est fort copieuse, que pour auoir coulé & passé comme de violence, ar ces angustes soupiraux & cor duits fort estroits.

Lizacmes d s p.raflates.

Ces parastates sont ioinces auec les testicules, par vne membrane ligamenteuse, qui sortant des dices parastates, se va infiltrer dans la partie sinueuse du testicule. Cette membrane est assez forte & large pour enueloper les extremitez de ces vais eaux, & rendre ces trois coips plus fermes & vnis ensemble, aux sins de meilleure operation, qui est rendue plus singuliere, quand par telle connexion il y à appazence au testicule de plus grande rotondité, lors qu'on le touche au trauers du scroton.

Habiride di isliculeri

Ces testicules sont froids de temperament & assez solides, composez de veines, nerfs, arteres & chair, propte & peculiere Qui toutesfois d'une vertu specifique, ne laissent d'induite grande chaleur au corps, par la restexion & habitude des esprits prouenants des trois principes, dit Calen au liure de la Semence: Dont ils sont qualifiez du nom de second souyer d'i-

21 celuy. Aush est l homme qui en est bien garmi rendu plus vigoureux, vermeil, chaud, robuste, & d'esprit plus prompt, audacieux, & pru lent, L'ar verp surueu qu'il n en soit abusé. Et au contraire, ceux qui en sont destituez, se trou tent de trop plus froids, debiles & effeminez : & voit-on que leur inclination d'esprit est plus peruerse, timide, & leurs meurs plus corrompues, Conme cy dessus à esté dit de l'authorité de Galen

& d Anenzoar. Il v à des nerfs qui leur sont distribuez de la fixié ne paire ou conjugatio des nerfs mols, qui descendent le long de la racine des costez. L: nerfs

pres de los sacrum.

Pour leur garde & conseruation ils one cinq tuniques ou enuelopes. Les trois pre- Taniques. mieres desquelles leur sont com nunes ausc le reste du corps : Qui sont l'epiderme la vraye peau & le pannicule charneux, dont est composé le scroton ou scorton, dit pouchette des testicules.

I ay nommé cette troissesme enueloppe, non Opision le pannicule adipeux, comme on le trouve en l'authors toutes les autres parties basses du corps; parce qu'il ne s'y trouue de gresse, qu'y eust esté inutile, pour le trop gros pacquet & pe-fant fardeau que la substance adipeuse eust peu causer, Mais charneus, com ne en la teste, par ce que les fibres de ce pannicule se chirgent de pulpe charneuse en quelques endroits, dont (remasses) font formez les muscles suspensoires dits cre- res. masteres. Qui donnent indice de plus grande virilité ou force corporelle. Car quand ils C iij

Des pareies genitales sont lasches' & molasses, de telle sorte que la pouchette ou scroton en est rendu plus long & deprimé, les hommes qui sont ainti lasches empendancez ne se trouvent tant forts & vigoureux que les femmes pourroient bien deilrer. Mais quand ils iont tellement fermes & cours qu'ils rendent ledit scroton tond, trape & bien releue vers la partie virile : Lors tout le corps se trouve de meilleure hibitude, & plus robuste pour fournir à l'apointement.

Indice pe meral.

Ce qui n'est considerable en temps de facté seulement. Mais aussi au temps de maladic: car par la ferme ou lasche constitution de ces eremasteres Hippocr. tire signes de tuture sante,

ou de mort, au l. 2. des Epidimies.

Colombus vent que ces muscles suspentosres soyent formez en une autre tunique qui depend des apoyeuroses des muscles de l'epi-Opinions gaftre. Ce qui n'est sans raison. Mais il ny a dieerfes. d'interest dont telles parties prouiennent, & en laquelle des deux les veines & arteres s'adioignent pour induire la chair qui forme lefditsmuscles, pourueu que leur situation &

configuration foit recognuc.

Les deux tuniques propres sont l'apophise du peritoine & darton. Cette apophise vient à s'alonger de telle sorte que quoy qu'il semble à voir que les testicules soient hors de l'abdomen, si est il qu'ils sont tousiours entironnez du peritoine, & leur fert cette epiphise d'enueloppe ou tunique. La cinquiéme & derniere est ferme, blanchastre, iointe contre la substance du testicule, nommé des anciens Grees daton.

Des parties qui sernent à l'eiection de la semence virile, & de quelques maladies qui leur fone particulieres.

CHAP. V.

Es eiaculatoires, c'est à dire par-ties dediees à l'eiection de ce ba-me prolifique, rendu spumeux par la copieuse mistion de la quinte eisence elementaire selon Atisto-

te, ou bien du quatrieme élement stellaire selon Paracelle & les fectateurs, sont deux corps blancs, ronds comme des nerfs : Qui prenans leur origine de deisous les parastates, vn de chacun coste, reçoiuent la semence élaboree par les testicules, puis remontans haut, autant que les vailleaux deferents & preparans effeit descendans dans le scroton pour attaindre les testicules, ils font divers contours & sinuositez, paracheuant petit à petit leur cariere, à laquelle ils n'imposent fin, qu'ils ne soyent partienus à la racine de la verge. Ce qu'Auicene voulant declarer il l'exprime par ce mot de merpere lombrious : Pour monftrer que comme vn ver va serpentant & se refleichissant en diuerses parties, ces corps deferens ne montent droit, ains apres diverses sinuations & circonvolutions, se rendent au lieu designé.

Ces vailleaux sont affez estroits en leur com mencement, & en la plus grande partie de leur montee, muis quand ils approchent des prosta-tes, ils s'eslargissent quelque peu, pour s'vnir

& inferer en icoux. Ce qui n est plustost estecué que ces deux corps esaculatoires, l'un venant d'un costé, & l'autre de l'autre, ne se foyent ioincts & vnis ensemble de surre que la vey s'unis semence venant du testicule d'atre se puisse ioindre & messer auec celle qui mante du se nestre, & reciproquement du gauche à l'autre costé. Aussi cela fait ils deschargent leur gratieuse portee dans les corps spongieux qui la

Profates.

recoment.

Ces corps sont au nombre de deux, tellement ioinces & vnis ensemble, cui a peine les peut-on distinguer, sinon quand ils sont pleins & ensiez de semence, comme estant le lieu principal auquel elle se trouue p'us abondante. Car lors on les trouue estendus & tumesies vers l'Intestin droict, auec quelque maniere de diusso. C'est de celle partie que descendit la semence au bœus dont parle Aristote, duquel on auoit soustraice & retranché les deux testicules, qui ne laissa ce nonobstant de couurir vne vache, & l'empreigner. Ce qui peut aussi bien aduenir en l'homme.

Hifleites.

Corps from-

l'ay mieux aymé nommer ces corps spongieux que les Grecs appellent profinas & autres adenordes, que de les qualifier glanduleux, comme la plus part des Anatomistes les appellent: D'autant qu'is sont fort rares&garnis de plusieurs petites cellules separez l'une de l'autre par l'interuetion de mébranes tant subtiles qu'elles sont imperceptibles, sinon lors qu'elles sont pleines de semèce. Et sont disposez de telle soite, que la semence qui y arriue n'est messee ensemble, comme le sang dans la veine, l'humeur bilieus dans la bourse du fiel, ou bien l'vrine dans la vessie, mais est distinguee & leparee, estant chaque portion, qui se monte autant qu'il en faut pour engendrer vn enfant en vn coup de descharge ordinaire, renfermee dans sapetite cellule. Comme on void le miel dens bruche, non confus, mais diversement toure par les cereus alueoles. Ou bien comme Similiende on peut remarquer les œufs dans la portiere d vne poule, quandils ne sont encor plus gros que noifilles. Qui sont autant de promotua res diitinguez les vns des autres, auffibien que font les charges d'harquebouse, qui pendent en la bandoul ere du moufquetaire. Dont ceux qui pir longue abstinence sont mieux fournis & emmorcez, peuvent bien faire pro duple i, voire ore triplici, en payement des arrerages, au moyen dequoy ils donnent aucunefois suiect a la promotion de deux ou plusieurs enfans tous d'yne seule ventree. à quov ie trouue trop meilleur de referer la cause de la conception des gemeaux, ou autre nombre d'enfans, qu'à casse des ce qu'en raporte Galen de la diution des cel-gements. lules de la matrice, deceu qu'il à esté en la dissection des portieres des vaches, qui sont à la verité diuisez & deux cornus conduis, en cha- Erreur de cun desquels y à plutieurs cellules. Qui est Galen. cause que quand le taureau vient à couurir la vache, ce qu'il descharge de son nerf dans le col de la matrice, trouuant la bifuecation, des l'instant de l'esection de la semence, est facilement my-party, & à ce moven il se faich

26 Des parties genitales vn part gemeau, d'vne seule eie Lion de semence.

Comment fe fait la

Ce qui est encor rendu plus eui lent aux truies, chienes & chattes, ausquelles la portiere est aussi diuisee en deux cornes, & chacune corne encor subdiuisee de plusieurs cellules, qui quasi comme nodosites, tirent tousiours à l'estroit, iusques aux testicules, lesquels sont situez aux extremitez desdites cornes ou bifurcations. Pour ausquelles plus facilement paruenir, la semence genitale desdits animaux à esté renduë fort liquide & fluide, representant aucunement la substance du mesgue de laict : à fin qu'elle coulast plus facilement par les angustes conduis de l'ourachos.

Sirmation ses des chiens or POTCS.

Et qui plus est nature desirant fauoriser la des profia- vuide & excretion de cette genitale semence, elle les à tellement disposez, que leurs prostates sont situez sur le haut bout de leur nerf ou partie genitale, qui entre dans l'orifice ou col de la matrice des femelles, ou venant à s'enfler & tumefier lors de l'orgasme & emotion venereenne, ils ne les peuvent retirer à leur desir. Pourquoy ils sont contrains de demeurer tant & si longuement sur leurs femelles, qu'ils ayent loisir de descharger tout ce qu'ils ont dessemence preparee, laquelle durant ce long temps peut commodément ruiffeler & descendre dans chacune des cornes de la matrice, voire mesmes se partir par les nodofitez ou cellules d'icelle. Occasion pour laquelle ces femelles engendrent plusieurs pe-

tis d'vn seul coit, & haissent souvent les mas- causes que les, à cause de la grande dilatation & engou- les semel : et haysset leur, & y seiournet plus quelles ne desireroiet. Ce qui souuent leur donne occasion de se passer de chaleur, & refuir l'habitation de leurs masses, pour la haine qu'elles ont conceu contre eux à ce suiet, Et qui plus est la semence genitale ne peut lors paruenir des testicules qui sont aux extremitez des cornes de leurs matrices, à raison de l'angustie & occupation des cellules.

Mais tout cela ne se trouue aux femmes, Figure de comme cy apres sera dit, Car ainsi qu'il n'y à la massice qu'vn conduit ou col de matrice, aussi n'y a des semil qu'vne seule cauité dans laquelle la semen-mes. ce foit portee, pour la conception, laquelle n'est dinisce en corne, comme celle desdits autres animaux, ains est toute vnie, comme la portiere de l'anesse. Et encor moins diuisee en fix ou fept cellules, nœuds ou rugofitez, dont les six soient destinez pour les enfans. bien formez, & la septiéme pour les Hermaphrodits, comme l'ont temerairement estimé Albert le Grand, Michel Scot, & Mondin, Orinion dont ils repetoient la cause des gemeaux ou erronce. autre nombre d'enfans que la femme peut conceuoir. En quoy il est rendu manifeste qu'ils ont esté grandement deceus, pour a-uoir voulu referer la cause efficiente de la multiplicité des enfans, à la matrice partie receuante, comme des dragees ou petis postes d'harquebouze, au moule dans lequel

Des parties genitales ils sont formez. Ce qu'ils deupient bien pluftoft raporter a la cause plus actiu: & energique comme vne chose naturelle, qui du consentement vniuersel depen i de l'homme.

Et d'autant que le voy que cette question est controuerse entre les autheurs plus seignalez, qui n'en demeurent bien d'accord, ie la

veux expliquer vn peu plus amplement. La multiplicité des historiographes nous donnent facilement à cognoistre qu'il y à eu des femmes qui ont porté en leurs mitrices plu-Femmes sieurs enfans tous d'vne ventree. Comme Pliqui ont en ne faich mention d'vne femme qui auorta de 12. enfans, Albacrasis raconte ou'vne semme de son temps portusept enfant tousd'une ven-tree, & qu'une autre s'estant plessee en sa grofsesse, elle eut descharge de quinze enfans bien formez. Ioubert raporte que la Dame de Beauuille, du pays d'Agenois, accoucha de neuf filles d'vne ventree, qui toutes eurent vie & furent mariees. Que mesmes vne Dame d'Arles en Prouence accoucha de neuf fils, dont estant faschee, elle en voulut faire noyer huit: & de fait elle commanda à vne seruante de les aller ietter dans l'eau. Ce que voulant effe-Auer, elle fut fortuitement rencontree par le pere, auquel s'informant de ce qu elle portoit, elle dift que c'estoient des pourcelets, que la truye auoit euz en plus grande quantite qu'el-

le n'en pouvoit nourrir, pourquoy elle auoit

Causa de eu commandement d'aller ietter dans la riuiere,ce qui estoit superflu. Mais cet homne ay at La famille recognula verité du faict, fit nourrir &esleuer tous lesdits enfans, qui pour la fortulte reslets.

tuite responce de ladite servante qui les vouloit nover, eurent le surnom de la famille des pourcelets. Jean Pic Myrandole fait mention d'vne Alemande qui en deux ventrees porta vingt enfans. Martin Cromer en son histoire de Pologne passebien outre, d'sant que la femme du Comte d'Ebossaë en Cracouse sit d'vne seule ventree trente fix enfaps vifs l'au 1,69. Et Loys Bouaciole Ferrarois rapporte aussi qu'vne femme de son temps eut cent cinquante en ans d'une ventree, qui estoiet grads comme le doigt, & auoyent tous chacun leur arrierefais.

Or n'y à il de bifurcation en la matrice Argument de la femme, il n'y à de cellules, & finalement que ceste il ny à de lieux distinguez & separez ausquels moluplison puisse refererer la cause d'vne telle multi- it d'en fans plicité d'enfans, car tout y est vny & bien po- de la mali. Er qui plus est il n'y à rien en cela de tant mice. fortuir, qu'on n'ait trouué des femmes qui avent reiteré à auoir bon nombre d'enfans tous d'vne ventree. Comme notté est cy dessus de cette Allemande qui eut onze enfans d'vne seule portee & neuf de l'autre. Et encor de ce qui est nouvellement aduenu au raport de Maistre Ambiois Parei, en la parroisse de Seaux pres Chambellay, fife entre les rivieres de Sarte & du Maine. Ou la damoiselle de Mal-demeure accoucha la premiere annee de ses norces de deux enfans: la seconde, de trois: la treisième: de quatre : la quatrieme, de cinq: & la cir quieme de fix. Et Balduinns Rouseius rappette auoir veuvne femme qui auoit en

chacun accouchement trois à quatre enfans d'une ventree, Qui est assez reitere pour tirer en consequence de coustume, laquelle ne peut estre referee à un cas fortuit, ains plustost à une certaine disposition, qui vient se procede d'une habitude contractee par quelque cause interieure, Qui ne pouuant estre referee n'y à la semence maternelle, n'y à la configuration de la matrice, ny mesmes à l'obuiation du sang menstrual, constuant pour la nourriture

Formation de l'enfant.

Caufe de la

plurali é.

assemblee en vue des petites cellules des prostates, entant que besoin est pour former vn enfant parfait & accompli de toutes ses par-ties, concurrant la part du sperme seminin, comme veulent Hippoc. & Galen. Ou bien seulement le sang menstrual destiné à l'entretien, comme l'escrit Aristote, parfait & accomplit ce qui est de plus frequent, sçauoir est vn seul enfant que la femme rend ordinairement d'vne ventree. Mais quand il aduient que deux desdites cellules se vuident en vn mesme temps, & que la semence qui en sort, se tient separee & divisee, en receuant l'affluence requise de la part de la femme, ce qui luy est facile, veu qu'elle est visqueuse glumereuse & vnie en soy, lors les gemeaux sont engendrez. S'il y a trois de ces petites cauitez ou alueoles qui soient vuides en mesme temps, & deuement dechargez dans la vulue feminine:trois enfans seront engendrez, voire plus

de l'enfant, comme cy apres sera plus amplement monstré. Reste qu'il en faille rapporter

la cause à cette glomereuse semence virile, qui

felon la concurrece desdites chargesque l'home aura tempestiuement enuoyez & trasmiles: qui peuuent concurrer iusques au nombre de sept ou huit en vn coup: voire sans que nous ayons à referer cela au miracle, parce qu'il se trouue autant de pertuis ouvers, pour porter Lepars la semence des prostates dans l'ourachos, & est abondas par consequent il se peut faire autant d'enfans enen Fgyd'vn seul coit, comme il aduient sounent en Egipte, ou le fleune du Nil rend les hommes beaucoup plus feconds, au raport d'Aristote & de tois historiographes, que ne sont ceux qui viuent aux autres regions. Et s'il aduient (comme il se peut faire suiuant l'hypothese de Ioubert) Qu'vn homme de fort bone habitude, bien naturel, & bon compagnon, artiue d'vn long voyage, auquel il aura long temps sejourné, & chastement vescu, se traitant & nourrissant gavement & à son aise, Qu'vn tel aduenement soit en toute tranquilité de corps & d'esprit, par ses petites & non laborieuses Autre iournees, ou bien sur vn nauire ou bateau, das cause de lequel il ait moyen de se recreer & delecter: malsiplier come requert Leuinus Lemnius. Et d'ailleurs qu'il trouue sa femme belle, grande, bien enhanchee, qui ait les parties du bas ventre larges, amples, debonne & deuë conformation, telle pour le faire court, qu'elle ait vne matrice capable de former, nourrir & entretenir des Rois, ou autrement des homes dignes de commandement & de regir des Empires, comme disoit nostre Hercule pacifique le grand Henry IIII. de ce nom. Rien n'empeschera

lors que de la premiere salue qui sera faicle en vn cabinet, attendant que le souper s'apreste, s'espandant bonne partie de ce qui sera preparé par tous les fept à huict pertuis, le tout venant à iouer comme à vn affaut general, qui sera entrepris & soustenu de bon courage, comme y allant du tout à la couche. Puis succedant durant le souper autre quantité de matiere encore toute preparee, pres ces petits pertuis, qui cerchant illuë, soit tempestiuement iettee à la premiere entree du lict, il aura moyen d'engendrer autant d'enfans, comme il se sera trouué de cellules pleines de semence deue-ment élaboree, sans que cela tienne lieu de miracle, & sans mesmes qu'il soit besoin d'a-noir recours à ces supposez compartimens de la matrice, qui ont donné occasion d'erreur à grand nombre de Theologiens & Iurisconsultes fondez sur vn maunuais raport.

L'ufage hu main eft different de

Veu encor que l'ouverture & largeur est assez spatieuse en l'ourachos de l'homme, pour ietter promptement toute son escumeuse se-mence, & qu'il ne luy à esté besoin à ce suiect des de long retardement, pour faire son eiaculation des décharge, quoy d'ailleurs qu'il soit à ce faire fort facilement toleré par la femme, qui est tousiours de bonne attente, & ne seroit offencee de quelque tubereuse ensleure, qui pourroit estre au membre viril, si elle y estoit necessaire, comme non, occasion pour laquelle nature s'est contentee de former les prostates où ils sont, sans les situer en tel lieu de la verge, com me aux chiens & chats, qui peuft estre auancé iusques

iusques dans le conduit de la femelle.

Mais laissant ceste question aux Egyptiens, comme leur estant plus competente, a raison que pour le frequent viage du foetifere fleuue du Nil , ils font souvent sept enfans tous d'une ventree a cause de la nitreuse qualité qui y est copieuse, nous reprendrons le fil de nostre discours.

Il y à bien quelques corps ou substances adeneuses parmi ces petites pellicules, ainsi diuersement constituez, comme on void que aux esponges il y à quelques endroits plus denses & solides parmi les amples trous &larges ouuertures, mais cela ne merite l'attribution du nom de glandule, eu egard à ce qui est

du total.

La situation est entre les ligamens de l'intestin droict & la vessie vrinaire en la partie superieure de l'ourachos ou canal destiné tat Sinuairen, à l'excretion de la semence que de l'vrine, & ce, bord à bord de la partie inferieure du sphin cter vefical, qui est vn muscle fermant & ouurant le col de la vessie destince à l'vrine, suiuant ce qu'il est commandé par la faculté animale, & arbitre de la volonté. Ce qui est tellement disposé toutesfois que l'vrine venant à couler n'offence aucunement ces corps spongieux. Et nonobstant s'il y à quelque excroifsance de chair qui suruienne aux viceres contractez ausdictes parties: Elle empesche grandement le cours de l'vrine, iusques à induire soment vne difficile excretion dicelle ditte Schonria. Cequin'est que trop ordinaire aux

faut entendre pour la plus part), ou bien en

Quant le ceux qui pour estre tant intemperez de froiduplassir du re qu'ils ne peuuent auoir de semence prolificon est diminué. On me moins spiritueuse & diminutiue de ce que requis est au souffre de vie, ne donne vn tel orgasme & par consequent n'induit vne si

Promirbe.

grande & parfaicte volupté en son excretion. Comme aussi l'esperance de procreation n'y est telle. En quoy se troune le dire commun veritable. Qu'en cette action on ne peut rien faire de bon, si on n'y prend plaisir. A raison qu au moyen d'iceluy cette partie oleagineuse est promué & excitee tant en l'homme que en la semme. Qui n'ay de moins le libidineus prurit, que la saliue de la bouche & amigdales sauorise la mastication & deglution de la viande.

Ardeur Evrine. C'est en cette particule que s'engendre l'inflammation ditte ardeur d'vrine ou pisse chaude, qui souvent se ressent de la virulence venerenne. A raison que le maudais air & contagion maligne qui provient de la semme gastee, offence plustost cette particule qui est plus tendre, eschaussee, & nouvellement vuidee, que le reste du corps.

En quoy ie trouue que Teophraste Paracelce està blasmer. Qui en son liure de la matrice, veut qu'il y ait trois mondes vulgairement recognus s'vn grand, qui est le monde vniuer-

Trois men sel, duquel selon l'opinion de Platon & dudes solon dit Paracelse nous sommes membres ou parti-Paracelse cules seulement. Les deux autres petits: l'vn desquels est l'homme, qu'il dit estre petit monde superieur, l'autre est la semme, qu'il nomme petit monde inserieur, comme il sera dit cy apres plus amplement. Ou il veut que ce petit monde inserieur reçoise ses influences du petit monde superieur, non le superieur de l'inserieur.

Et nonobstant nous voyons une si grande quantité de ces mondes superieurs auoir, & receuoir quelques influences des inferieurs, par la communication des pisses-chaudes, chancres, poulains & verole, qu'ils se pourroient reputer heureux, si la doctrine de Paracelce estoit veritable en tout son contenu des influences.

Mais laissons ces mondes couler & glisser les vns sur les autres aussi bien comme les orbes celestes, quoy qu'auec plus grand danger pour venir aureste.

De la verge virile ou membre genital & de quelles parties il est composé.

## CHAP. VI.

Lus vn instrument est cognu, remar-Digitéle qué, desiré & souvent mis en vsage par membre vi l'vn & l'autresexe, (indice de saplus ril. grande excellence, nobiesse & dignité) tant plus grande varieté de noms luy est atti-

Orn'y en à il en quoy cela soit plus frequent qu'en cette partie, que les hommes s'attribuent comme propre, pour l'auoir en leur possession, & faire partir integrante de leur corps, voire telle que s'ils n'en sont deu :ment garnis, ils demeurent negligez & fovuent hays, ainsi que Eunuques, comme incapa-Les sem-bles de mettre & reduire la paix en vne seule famille pax owns in pno court.

mes font v-Infruisiere

Les femmes d'ailleurs se la vendiquent, comme pour se seruir competamment de son

principal, plus noble & digne vfage.

C'est pourquoy divers noms luy ont esté attribuez tant masculins que seminins, pour la varieté des opinions & pretentios de ceux qui croyent y auoir quelque prerogatiue: Que ie serois troplong à exprimer; si ie les voulois tous representer.

Pourquoy il me suffira d'en raporter quelques vns des plus ordinaires aux anciens autheurs. Les Grecs l'ont nommee caulon fammon, pfolin, crithun, peon, anigozion. Les Latins, penem, Les noms. verretrum, caudam, haftam, mutouem, verpem, mentulam

priapum & membrum virile.

Pour le faict des denominations qui luy ont esté donnez aux autres idiomes, il s'en trouue vn tel & si grand nombre, tous significatifs de cette partie, tant entre les Poëtes plus lascifs, vulgaire, maquerelles & putains, que ie ne veux tenter de les expliquer, de peur d'offencer le pudique Lecteur. A ioindre que telle partie ne vient souuent & n'est tousiours adaptee à l'vsage desiré par les fem-

mes au temps & heures qu'elles la destrent : quoy qu'appellee par lesdits noms: voire mémes alliciee par signes expressifs d'vn feruent defir.

Comme n'estant disent les boulengers le pain refaict & prest d'enfourner toutesfois & quantes que le four est chaud. A quoy Nature prouide mesnagere, & curieuse de la propagation d'vn si digne animal que l'homme, à tellement pourueu, que le sour est chaud, & si bie des bonlendisposé, quand la paste est refaicte & le pain prest d'enfourner, qu'il n'est bien receu seulement, mais comme dit Ga!en au liure de la Semence, il est aussi curieusement & auidement attiré, que peut estre l'air succé du corps à Pvsage des ventouses medicinales.

C'est vne partie de l'homme longue & prominente, souuent pendante, molle, ridee & La sigure flache, quelques fois aussi tendue, roide, ferme, & dure, lors principalement qu'elle est preste & bien disposee à l'excretion de la semence genitale, dans le fertile & auide champ du

genre humain.

Elle est situee en la partie basse de l'abdo-men, & inferieure de l'os pubis, composee de ligaments, nerfs, arteres, veines & muscles, le tout couvert de la peau commune envelope de tout le corps humain.

Ces ligaments sont au nombre de deux, qui prennent leur origine'no de la superieure partie de l'os pubis, come l'a estimé Galen, qui Ligamente les fait deriuer de la partie exterieure, mais

bien de la partie inferieure & interieure d'iceluy. Lequel à obtenu ceste denomination,
par ce que le poil croissant à l'entour de cette partie donne indice de la puberté, & commencement de pouvoir competamment exercer les œuvres naturelles. Et ont esté expressement situez aux deux costez de la suture ou
commissure dudit os : dont nature les à voulu
tirer, à ce que l'homme ne sust empesché par
cette partie en plusieurs actions qui luy sont
convenables, en l'execution desquelles, ces
parties eussent esté offencez, s'ils eussent esté
implantez en la partie exterieure diceluy.

Ainsi promus qu'ils sont, nature les à enue-Membra- lopez d'vne forte & nerueuse membrane, qui se nerueu les ioint tellement costé à costé, que de ces

deux parties n'est faict qu'vn membre.

Vésal pour bien noter certe configuration, compare ces deux tendons aux deux doigts indices, s'ils estoient ioints ensemble costé à costé, qui se peuvent bien vnir par le milieu, mais tant par bas que par haut il y à quelque diduction, comme il aduient en cette partie, principalement en ce qui n'a encor subi le glan ou balamus.

Ces ligaments sont bien fermes & durs, voire plus que tous les autres ligaments, & plus durs nerfs qui soyent au corps humain.

ble.

Ouil se remarque vne chose singuliere, qui n'est en tous les autres nerfs & ligaments: C'est qu'ils se trouuent tousiours p'eins d'vne substance spongieuse, non charnue toutesois ny glanduleuse, car elle est plus ferme & dure que n'est mesmement le nerf. Laquelle est imbuee de bonne quantité de sang noirastre, qui en rend la couleur aucunement semblable à la substance de la ratte. Ce qui donnavn jour suiet d'erreur àvn Chirurgien de saint Iulien petite ville de Sauoye, qui Histoire. estant employé à l'amputation ou coupement de l'extremité d'vn membre viril, dont le balanus auoit encouru gangrene, à cause d'vn chancre ou coric verolique, il fit bien son deuoir pour la premiere abscisson, mais voyant cette chair noirastre & spongieuse en l'interieur, & ayan opinion que la gangrene auoit là gaigné & ambulé plus auant que le medecin n'auoit estimé, lors qu'il auoit baillé son ordonnance de faire ladite amputation, il en couppa encor vne rouelle, au grand detriment du pauure patient, voire mesmes imbué qu'il estoit de pareille opinion, il se disposoit au retranchement d'autre plus grande portion, pour rendre son œuure complet, & deliurer le malade de mort. Ce qu'il eust fait, si lors ledit medecin ne fust suruenu qui luy ayant donné à cognoistre quelle devoit estre la couleur de cette partie, le fit desister de son entreprise temeraire.

Ce sang quoy que noir & epais n'est naturel causi de & veneus, ains vital & arterieus, comme prouenant de deux arteres, l'vne de chacun costé, ceurqui deriuez des ramifications qui se sont apres la bifurcation l'ombaire, passent au trauers de l'os pubis, & se vont insistrer dans ces deux ligaments, en l'interieur desquels elles se Des parties genitales.

Caufe de la tention.

42

rendent visibles, pour estre assez grosses en leur insertion, puis elles se diuisent en tant & si grand nombre de rameaux, qu'il n'est posfible d'en tenir aucun conte, dont le sang & chaud esprit vital itimulé par quelque obiect ou commemoration, s'espandant & coulant dans ces parties veules, & cauerneuses, les estend, enfle & engouse de telle sorte, que ce qui estoit auparauant lasche, pendant & ride, s'estend, dresse, bande & roidit si fort, & ce principalemen quand il se trouue quelque amorce suffisante pour induire & stimuler l'homme à la culture du champ humain, que Hippoc. pour n'estre autrement versé à la dissection anatomique, croit en son liure de la semence, que tous les nerfs de l'homme, auec le sang, soient portez à ces parties, pour y employer leur force & violence.

Bryeur Chippoe.

> Mais à la verité il ne s'y trouue que fort peu de nerfs & de veines, comme cy apres sera dit, qui ne pourroient induire vne telle vio-

lence.

C'est plustost l'ardant esprit vital, qui auec le sang de pareille nature, glissant dans ces petites cauernes, les emplit & engousse de telle sorte qu'il s'y fait vn orgasme violent & imperueus.

Ce qui peut estre noté en vne ardente ieunesse, qui stimulce d'vn tel effrené desir, sent cette partie virile ainsi dressee & tendue, efmuë de diastole & sistole, c'est à dire du basanguitai. tement des arteres, égal à celuy qui se trouve

au cœur, apres vn violent exercice, de sorte qu'ils y endurent de la douleur: si soudain ils ne l'appliquent au trauail & culture desiree.

It ne s'est contentee cette sage artisanne, que ce sang arterieus & chaud esprit vital, parfaitement élaboré dans cest ardant fouyer du corps humain, fust espanché seulement dans des corps spongieux & cauerneux.

Mais outre ce, elle à voulu qu'ils ayent esté fermes, durs & de plus difficile permea- cause de tion que les autres nerfs & ligaments qui la dureis sont en tout le corps, pour empescher la des ligetrop facile dif.lation de cette substance non aeree seulement, qui à ce moyen seroit plus ferme & stable, mais etheree & representant la nature & tenuité des corps celestes & stelliferes, laquelle seroit tost diffuse & dissipee, voire auparauant que la besongne fust deuëment faite & accomplie, si cette tenue essence n'auoit vn fort dense & ferme retinacle. qui peust pour vn temps retenir ges subtils esprits prisonniers. Lesquels sont mis en li- Cequifait berté, quand par l'attrectation d'vn corps remmelir chaud & humide, les pores & occultes meats le membre. font ouuers, ce que aduenant, ce membre commence à se ramolir. Et est quand vn homme doit bien prendre garde à soy, s'il reconnoist auoir habitation auec quelque Agripine, ou femme lasciue de son humeur, que lassata viris nunquam fatiata recedit.

Pes parties geintales

Car quand par une telle relaxation ce chaud esprit vital, etheree substance & bame de vie font diffipez & deschargez: S'il y à au corps de la femme quelque verolique contagion, elle subit & entre facilement dans ces pores, ou Com labor se fait vn luctueux gain de chaude pisse, chancres, veroles &poulains, qui souuent sont rendus assez fors & vigoureux, pour porter vn homme au pays de surie. Et Dieu sçait si lors il est penitent & aussi sage comme s'il reuenoit des plets. Et quoy que le peril ne soit si grand en ceux qui sans enfraindre les loix du sacré mariage, n'ont à faire qu'à leurs pudiques femmes. Si est-il qu'ils peunent encourir des chaudes pisses, & chancres (non toutefois veroliques) quand ils ont habitation auec elles, lors que par vne longue retention de leurs menstrues, ou quelque effort de nature, qui aura deriué à la matrice, emonctoire commun de tout le corps, ( quand la force de la

mient fans offencer Dien.

el crescit

mortalis egaitas.

Remede CAMBION. cieuses excretions auront esté promues. Pour à quoy obuier il n'y faut long temps tarder apres la decharge, non plus que fait le carabin quand en vne escarmouche il à tiré sur vn gros, son coup d'escopette, ains se retirant promptement, auoir en cas de doutte du vin blanc tiede, pour lauer le pistolier, qui pour plus grande asseurance doit estre imbué de mithridat & theriaque, ou pour le mieux, prendre & employer à cest vsage de l'eau the-

faculté excretrice s'y incline) quelque humeur superflu & corrompu, resté d'vne longue maladie, dont les fleurs blanches & autres vi-

riacale. Et en cas de surprise, on peut auec bon succez, rendre son vrine dans quelque vaisseau, pour en bien lauer le robinet. Carà ce moyen on empesche que le pauure aueugle n'encoure d'inconuenient, pour s'estre temerairement fourré dans vn trou punais & sepulchre blanchi.

En la partie inferieure & comme entre ces deux corps ligamenteux, est situé le conduit destiné à l'excretion tant de l'vrine que de la ouraches. semence, dit ourachos. Qui à ce suiet est estendu depuis le sphyncter vesical & prosta-

tes, iusques à l'extremité du glan.

Nature l'atenu assez large, pour faire que l'orgasme de la semence genitale s'adonnant, elle trouuast libre issue & passage ainsi clo- Largent. cheteuse ou spumeuse de l'etheree portion qu'elle est, qui la rend d'autant plus prolifique & delectable, qu'elle en est bien fournie: Vray est qu'aprochant pres du glan, cest ou- cause de rachos se dilate quelque peu d'auantage, puis delestat ?. venant à se rendre plus estroit & reserré en soy quand il est en l'extremité, il donne suiet de delectation en la naturelle excretion de l'vrine, & de beaucoup plus voluptueuse titilla- Inconnetion, quand la glomereuse semence, stimulee nient, par l'attrition & friction des petites nymphes & rugositez du col de la matrice, vient à faire par là son impetuosité. Ce qui est compensé par vn malheur. C'est que quand l'vrine est trop chaude & ardente, ou que la semence à contracté & acquis quelque acrimonie par la corruption, qui souve at suit l'inflammation

Des parties genitales.

des prostares: lors il s'excite en cette extremite vne douleur violente, qui est suiuie d'vne excoriation & corrosion, laquelle est si grande aucunefois, que les corps excrementeux ausquels la voye est destinee par ce lieu là, passans au trauers de la pellicule dont il est fusci à l'interieur, se trouuent vagabonds entre le corps du gland & la peau qui le couure exterieurement: & ay souuent touché de la grauelle, en ceux qui estoient suiets à la nephtique: & de la matiere visqueuse & purusente, en ceux qui estoient detenus d'ar-Experien. deur d'vrine ou chaude-pisse, qui estoit retenue sous ladite peau du balanus, qu'il falloit repousser doucement iusques dans l'ou-

rachos, pour leur donner libre y suë.

ce.

Ralanus.

Ce glan ou balanus est d'vne chair molle & musculeuse, establie & formee au bout desdits ligaments & ourachos, tant pour garder lesdites parties de la violence exterieure, que pour empescher que la dureté desdits ligaments n'offençant la femme au coit, la diuertist du plaisir qu'elle à en l'acte de multiplication.

Il y à deux nerfs prouenans de la partie Les nerfs. basse de l'os sacrum, qui coulans sur le dos de ce membre viril, le long des ligaments, iusques au glan, luy donnent sentiment, & bonne partie de ce qu'il y à de mouuement volontaire: Qui venans quelquefois à se rom-Ganglion. pre par trop grande & violente tention, en-

gendrent des ganglions, qui rendent le membre aucunement courbé, & par consequent moins capable de l'acte de generation, estant

le droict requis pour cest effet.

Se trouuent quatre muscles en ceste noble partie, deux desquels tirans leur origine des deux costez de la partie superieure de l'os Ischion, sont estendus tout le long de la verge en la partie sosterieure, pour aider & fauoriser la dilatation du conduit de l'ourachos, à sin de donner tempestiuement libre passage aux matieres qui par là doiuent passer.

Les deux autres deriuez des costez de l'os pubis, sont inserez aux costez dudit memembre, pour l'esseuer, dilater, roidir, tendre,&

bender à l'eiection de la semence.

Toutes ces parties sont somentez & nourries de quatre vaisseaux principaux, dont y à deux aiteres & deux veines, qui sont tirez de Vaisseaux la ramification & diuisson faite entour l'os facrum.

Ces deux arteres sont portez par la partie superieure au balanus, tant pour somenter &
entretenir la chaleur vitale, que pour fauorifer l'orgasme & chaude impetuosité de cette
partie, faisant en sorte cest expert ouurier,
curieux de la multiplication de ce qu'il à formé auec une prudence infinie, que ce membre
viril sust deuement imbué & parsourni de ces
subtils esprits vitaux, tant dedans que dehors.
Pour à l'aide de sa galante roideur & tention
qui en reüssit, subir plus facilement le plus
prosond orisice du verger humain, auquel seul
le bame prolifique est destiné.

Les veines montent aussi à cette partie supe- Vines.

48 Des parties genitales

rieure, ou paruenus qu'elles sont, elles se ioignent & vnissent ensemble le plus souuent
par anastomose, de telle sorte que de deux
corps auparauant separez il n'en est fait qu'vn,
qui est estendu entre les deux arteres, sur l'vnion des deux ligaments sistuleux, iusques au
balanus, pour porter la nourriture a toutes
ces particules, par vne infinité de petis rameaux, qui à ce suiet sont enuoyez de part &
d'antre.

Countr-

La peau couverture de tout le corps, aussi bien comme le pannicule adipeux, sont aussi portez sur cette partie. Non qu'il s'y trouve d'axonge ou gresse, comme aux autres parties basses: tant à raison de la chaleur & tenuité des esprits vitaux qui y sont copieux, qui n'endurent ladite concretion adipeuse, que aussi nature à preueu qu'il n'estoit convenable que ce laboureur porte-semence sust chargé de gresse, qui l'eustrendu plus lent & tardis à la culture & semaison du digne verger du genre humain.

Attache

Cette couverture s'estend iu ques à l'extremité du glan, ou resserree qu'elle est en soy, constitue l'atache, bride & lien dit de chien, (par ce qu'il se remarque sort facilemet en cet animal) laissant seulement à la ieunesse vne petite ouverture entour l'extremité du pertuis de l'ourachos, qui se dilate tellement par la frequence du coit, qu'il n'y à bride qui puisse venir cette particule tât close: que souvent elle ne se decouure iusques à la couronne qui est en la partie haute, non plus que l'hymen ne peut empescher la partie feminine de se dilater, pourquoy si l'vn se va descouurant, l'autre s'en va dilatant, & elargiffant.

Cette partie ditte pre uce, est ordinaire- Prepuce. ment molle, lasche, & ridee, qui remontant ores dessus la couronne du glan, (C'est vne rotondité circulaire qui se trouve en la partie haute d'iceluy, tirant vers les prostates ) puis descendant insques à l'extremité de l'ourachos, augmente fort le plaisir au coit, quand nient des par vn tel mouuement la titillative attrition luifi. est fauorisee. Dont les suifs sont priuez, d'autant que par leur loy cette particule est coupee aux enfans, en la circoncision qui en est faicte des leur ieunesse, suyuant la teneur d'icelle.

Depuis cette bride ou frain regardant la partie submise à l'ourachos, vous voyez vne telle configuration en la peauqui est soubs l ourachos, qu'il semble à veoir que cela ait esté cousu, pourquoy elle est ditte rapbit on cousture. Et vers le bas tirant au siege est ditte taurns, ou elle se va terminer à l'interstice qui Perinee. est entre la verge & le pertuis destiné à l'excretion des gros excrements du ventre, lequel interstice est proprement dit perinee.

Taurus!

## Dinision de la matrice.

## VII. CHAP.

I ien'eusses desiré traiter de la atrice, en plus outre que requis est pour l'intelligence du suiect des Hermaphrodits, i'eusses facilement esquiué le trauail, d'expliquer par le

menu tout ce qui est ici declaré des singulieres particules d'icelle. Mais considerant que de tant plus que la vulue est mise & employee en frequent vlage: Comme celle que la docte Cequi ain Nature enseigne bien le moyen de trouuer, De telle sorte que si l'adolescent que Poge te an long Florentin dit auoir esté nourri par son pere de la ma- My santhrope fuyant la compagnie des hommes, dans l'obscurité des forests. Ou il n'avoit encor veu que des arbres & animaux qui les frequentent & habitent ordinairement par par les deserts, eust eu à gouverner celles qu'il luy qualifioit du nom d'oyes. Ie ne faits doute qu'il n'eust facilement trouvé cette partie, à laquelle Nature addresse les galants efforts d'vne verte ieunesse, aussi bien comme l' Astrologue scatt tirer les lignes de la circonference au centre, les faisant concurrer toutes à vn mesme point. De tant plus elle est ignoree.

Mais ne voulant remettre la consideration dicelle, à la seule cabale & tarditiue des

tiice.

5 1

obstetrices & matrones: Par ce que rarement elles veulent communiquer leurs secrets & belles experiences les vnes aux autres: & à ce incomposition de leurs est elles experiences les vnes aux autres: & à ce incomposition de moyen les ieunes sont contraintes d'aprendre disgrade. & faire leurs espreuues au grand detriment de plusieurs semmes & familles honnorables, qui se trouuent sort incommodez, auant que ces matrones ayent merité le nom de sages semmes.

En quoy ie ne puis assez admirer & dete- Diquit de ster la faute des iuges, qui reçoiuent le sermet l'an des de ces obstetrices, sans les faire examiner, pour observes cognoistre leur capacité: veu que comme premiers genies de tous les habitants d'vn pays elles reçoiuent & sont veues introduire & admettre les ensans à la lumiere de ce monde, dont souuent leur ignorace en repousse grande partie, les enuoyant droict au sepulchre, ou bien mutillant leur tendres & molasses corps, qui ne peuuent endurer violence, sans encourir de grands inconuenies. De sorte qu'au lieu d'aider les semmes & enfans, elles les incommodent estrangement.

Ce que destrant corriger à mon pouvoir, en leur donnant instruction, & mémes aux seunes Estre de Chirurgies qui sont appellez auec elles, en cas l'Authent de necessité. I'ay ci representé ce que i'ay recognu de la vraye constitution & configuration de cette partie, tant par frequentes dissertions anatomiques, que par le vulgaire vsage & pratique, que i'en ay eu puis trente deux ans en ça, pour faire en sorte qu'est de leur devoir remarquent exactemet ce qu'est de leur devoir

E ij



Margues de la figure seconde.

A. Le tronc de la veine cane descendante.

B. Le tronc de la grosse artere descendante,

C.C. Les rognons, ou reins.

D. Est marqué soubz le rameau emulgent.

E. E. Les vreteres.

F. La veine spermatique du costé senestre.

G. La veine spermatique du costé dextre,

H. Les rameaux des veines cearteres qui lout portez aux lombes.

I.I. Les arteres spermatiques des deux costes.

K.k. Lieux ausquels la veine & artere spermatiques s'vnissent & conioigneut.

L.L. Les testicules.

M.M. Les vaineaux eiaculatoires.

N. La matrice ou mere,

O. La yeffie destinee à l'vrine.

P.P. Les Nymphes ou dandies.

Q. Le clutoris ou gaude mihi.

R. Les aisles, oreilles ou landies. S. Le colomua erecta ou quinquerat.

tant à l'endroit des femmes enceintes, presses d'accoucher, nouvellement deliurez que de leurs enfans nouveaux nez: & en outre ce que ils doivent employer à leurs rapports, touchat le pucelage & dessoration des sil es, voire mémes comment ils se doivent comporter pour bien & deviemet deliurer vne femme, en quelque façon que ce soit. Dont ne m'aretardé l'opinion de ceux qui disent que c'est vne chose vergogneuse & sale de traiter de cette matie-vergogneuse & sale de traiter de cette matie-vergogneuse d'un tel liure peut induste quelque libidineus desir en la pensee de celles qui le liront. Mais nul ne le lise qui n'en aura à faire : Nous desirons empescher le mal.

iii

54 Des parties genitales

Si en ce faisant nous ne pouuons suir le schiale volontairement pris, cela ne nous doit estre imputé: ains, à la pernicieuse volonté de ceux, qui d'eux mesmes cerchent à se scadal iser sans suiet.



## Troisième sigure, qui est du corps de la matrice entier separé des autres parties,

A. A. Les vaisseaux spermatiques portans & preparans.

B. B. Le rameau spermatique porte au fond de la matrice dont vient la nourriture de l'enfant lors qu'il est au ventre maternel.

C.C. Les testicules de la femme.

D. D. Les eiaculatoires.

E. E. L'infertion des eiaculatoires dans la matrice.

F. Le corps de la vulue ou matrice.

G. Vaisseau qui se termine à vn costé du col de la matrice, le pareil duquel doit estre imaginé de l'autre.

H. L'endroit de labouche de la matrice, die

rictus cauimus.

 Le col de la matrice ou gaine du membre viril

L. L'orifice du col de la matrice.

La matrice donc pour facille intelligence Dinifion de ce que requis est sera dinisee en quatre par- de la maties : Sçauoir est au porche, col d'icelle, au mice. corps & aux cornes. En la premiere desquelles nous expliquerons quelle est la vraye con- Promiere. stitution des landies, colomne droitte, cleitoris, dandies & ourachos. En la feconde sera remarqué l'vsage de l'hymen, entrepend, lipen-denviene. dis, guilloquet & toutons. En la troisiesme seront exposez la nature & configuration du corps de la matrice, de son orifice, des parties que nature machine en la formation de l'enfant, quelle est l'habitude d'iceluy das le ventre de la mere, & comment il luy faut ayder à l'issuë de ce clouaistre. Et finalement en la quatrieme sera faicte une brieue recapitulatio des vaisseaux preparans la semence, des testi-quatrieme cules, parastates, vaisseaux eiacul atoires & par quel moyen se faict la superfoctation.

E iiij

Du fem de pudicité de la feme cor des oreilles y encloses.

CHAP. VIII.

E porche ou premiere porte & entree du conduit muliebre est appellee des Grecs colpos emaicios or aidoion gunaicaion. Des Latins orsicium ceruicis, primum os vieri larva, pu-

Les soms.

dendum muliebre. En François sein de pudicité, la partie honteuse de la femme, quale. Et est aussi nommé par ce beau nom trigramme qui recoit la 3. 13. & 14. lettres de l'al habet. Or deuinez iouuenceaux venereiques, & adonis vermeillonnez, quel il eft, le l'av ouy nommer fepulchre & monument au pere Anne de Toyenfe, en vn sermon qu'il fit dans l'Eglise de S. Germain de l'Auxerrois, an temps du Caresme, de l'an 1607 par ce, disoit il, que les mem bres s'y ramolissoient, & y encouroient souuent carie & corruption. Le fieur le Veneur vinant Euesque d'Eureux: l'appelloit vallee de Iosaphat, ou se faict le viril combat. Bocace au conte de la belle Alibec l'appelle enfer, symbo l'isant à ce nom auec les peres & plus deuots Theologiens fainct Thomas , S. Augustin , & autres , qui l'ont nomme portam ir ferni , ianuam diaboli, En François porte d'enfer, & l'entree du diable, par laquelle les sensuels gourmands de leurs plus ardents & libidineus desirs des cendent en enfer. Que proprement nous deus nommer vestibalum, ou porche du cabinet.

Enfer.

Porte d'e

fer,

Entree du

Cette partie de premiere rencontre est presfee de deux collines chargez de poil, entre-Labies de coupez au milieu, rendant cette entrecou-l'unale on peure deux labies assez charnus, glanduleu-premiere fes, spongieuses & graffettes.

En la premiere deduction & ouverture d'icelles se rencontrent tout à l'entree plusieurs parties qui toutes peuvent eftre veues sans section, les premieres desquelles sont deux pellicules charnues & rougeastres, de l'espesseur d'vn grandblanc qui en quelques femmes Ailes. te trouvent aussi espesses qu'vn demy teston. Flles font estendues & esteuez depuis la colomne droite, iusques bien pres du clatoris, Situationi à l'an rocher duquel, elles se trouvent tellement glaces & iointes auec lesdites leures, aux filles qui sont encor jouvssantes de leur pucelage au'elles y paroisset glaces ou colles, mais ce n'est de cristal ou colle forte. Carà la premiere culture oui se fait de leur chap natu- signe de rel , cette glace se fond , & la colle se resout, & floratio. tellement que lors on les peut voir comme parties divisez & separez, i'vne estant d'vn costé, & l'autre de l'autre, s'entre-ioignans & touchans bord à bord.

Elles sont nommez des Grecs previennata, pour la similitude qu'elles ont auec des ailes, des Latins ala, valunle, en françois portes Les nomicailes, haillon ou haleron, oreilles & landies. En vne semme voluptueuse preste d'entrer au deduit venereen, elles sont tendues en forme d'ailes.

Elles deuiennent quelquesfois si grandes

Des parties geimales Grandem en quelques libidineuses femelles, qu'elles en excisme pennent abuser les autres, en la tit illation

V fage.

qu'elles donnent par l'immission d'icelles.

Leur fonction est auec lesdites leures de fermer & resserrer le premier orifice, vestibule ou porche de ce cassot naturel, empeschant que l'air, eau, ou poudre n'entre dedans pour y donner quelque incommodité.

De la colomne droite ou enchenart.

CHAP. IX.

N la partie plus basse du sein de pu-dicité sur le bord du perinee ou entrefeison, il y à vne petite particule tendineuse, plus dure que la substance des membranes, formantes

l'hymen, dont elle est de part & d'autre tellement auoisinee, qu'elles luy sont coniointes Subflance. aux deux costez & à vn bout pour la constitution d'iceluy, auquel elle paroist tant semblable, que si on n'y prend bien garde, il paroistra que s'en soit vne portion. Et de fait, à peine peut-elle estre separee de l'hymenquad il est entier, sinon en ce qu'elle est plus dense & espelle, quasi comme si c'estoit vn tendon, dont ladite pellicule fust esleuce, iusques la mesmes que i'ay remarqué en quelque, filles Di ference de fort bas aage, qu'il n'y auoit qu'vne petite portion dudit hymen pres cette particule, le-

le, comme remontant en haut. Eucheums Ce qui à induit quelques vins, qui pettre nt auoir remarque le pareil, à nommer cette par tie enchenart, d'autant qu'ils la voyoient for-

quel estoit estendu par les deux costez d'icel-

de la femme.

mee de diuerles fibres, ramassez des lieux circonvoisins, dont comme de petis chesnons est faite & constituee la tendre & delicate chesne Barbides du pucelage de la fille, qui se rompt au premier affant. Autres pour la voir comme virebarre dreffet à la premiere entree de ce cabinet muliebre, acus lequel on loge le bidaut, l'ont mieux aime appeller barbidaut. Et pour estre situee entre les leures, landies & hymen, autres l'ont nommé quinqueral, qui se ttoune escorché apres l'infraction du pucelage.

Ce n'est toutes sois partie dudit hymen, ny mesmes le chef d'iceluy, ains plustost vne particule absoluë, ayant situation, forme, & substance particuliere. Quelle ne donne des aponeuroses pour la configuration de la dame du milieu aussi bien come les autres parties adiacentes, ie n'en parleray. Mais i'ay veu que n'apparoissant ladite dame, cette partie se manifestoit tousours entiere, non toutefois de telle & si blanchastre couleur, comme elle estoit auparauant ains fort rouge Similande & comme sanglante, Qui me fait dire qu'elle à quelque proportion auec cette particule, que nous auons cy deuant dit estre nommee en l'homme frain, bride ou lien. Car comme ce lien retient le prepuce sur le balanus, en telle situation que l'ourachos n'est empesché de rendre l'vrine, mais quand le membre est virilement employé à la culture d'vn verger naturel qu'il entreprend nouvellement à defrefchir, il est contraint de renuersersa converture en arriere, se relaschant quelquefois aussi se

60 Des paries genitales rompasst ledit lien, non sans douleur pour en signe d'humilité y entrer la teste nue.



Figure quatrième qui est du corps de la matrice ouvert avec son conduit ou gaine du membre viril.

A. A. Les vaisseaux spermatiques portans & preparans.

B. B. Les rameaux spermatiques qui sont portez au sond de la matrice do it l'enfant tire sa principale no arriture. C. C. Les testicules feminins.

D.D. Les vaisseaux eiaculatoires.

E. E. Le corps de la matrice cy representé ouvert.

F. Le corps de la veine pudende, le pareil duquel doit estre imaginé de l'autre costé.

G.G. Le vray orifice de la matrice, qui se referme apres la conception dit papillon & de la forme de son orifice, theta,bouche canine.

H. Le col de la matrice ou gaine du membre viril, qui est cy representé ouuert.

I. I. Les nymphes petites, toutons ou pindourles.

K. La vessie vrinaire renuersee hors de dessus la matrice.

L. Le lieu auquel doit estre l'entrepent ou

entrepé est cy noté.

M. La dame du milieu, hymen ou hymenee est cy notee dont l'aiguchon ou extremité doit estre reputee s'estendre insques à la colomne droite notee.S.

N. L'ourachos ou conduit par lequel la

femme rend son vrine.

O. Les nymphes grandes, barbole ou dandies, qui couurent le conduit de l'vrine.

Aussi ce lien ou barre seminine n'empesche que l'ourachos ne se vuide commodément. Mais, il faut qu'il relasche manisestement, non sans douleur, à la premiere volce de canon qui est donnée dans la citadelle.

Celuy auquel l'en ay ouy premierement inucuteur. faire mention & oftention, a esté le sieur Deuisot docteur en Medecine à Paris, qui luy imposoit le nom de Colomna erecta. Sa longueur plus ordinaire est de l'espesseur d'vn teston,& est grosse comme un ferret d'aiguillette. Elle à esté incogneue aux anciens Anatomistes, ou negligee pour sa petitesse, la reputant aux pucelles partie dudit hymen, pour la voir blanchastre tirant sur le vermeil: & en celles qui ont subi le conflict, elle est reployee en l'interieur, & presque obscurcie par la crassitude des labies exterieures, Mais elle se rrouue renuersee vers le fondement en celles qui ont eu & produit enfant sur terre, & ne s'oblitere ou

Signe de defloratio.

fans.

estace comme l'hymen par aucun laps de téps. Ce qui demonstre bien que c'est vn membre particulier, voire fort vtile pour remarquer plusieurs choses singulieres, qu'on desire cognoistre aux filles & aux femmes, ledit fieur Denisot homme d'honneur recitoit lors de ladite oftention, qu'il auoit esté employé par la Court de Parlement de Paris à la visitation d'yne femme du nombre des tribades ou subigatrices, à fin de recongnoistre de quelle partie elle auoit abuzé plusieurs filles & delecté des femmes, leur donnant en pleine carriere de couple charnel grande titillation & contentement.

En laquelle fut trouuee la colomne droite si grande & sournie, qu'elle representoit la grandeur & grosseur d'yn membre viril roidi & tendu.

de la frame.

Et apres que cette femme eut confessé sa faute, & que son erreur eut esté sussissamment aueré, ladite Court ouurant les prisons à cette tribade la laissa sortir & s'en aller ou elle aduiseroit bon, sans autre codamnation, luy faisant inhibition & dessence tres-expresse d'abuser pour l'adu enir de cette partie auec intermination & menace, si elle y retournoit, que punition exemplaire en seroit faite.

Du clestoris ou gaude mibi.

N la partie superieure desdits ailerons, entre leurs deux extremitez, se trouue en toutes semmes Devinatio vne particule representant la for-de clesseme d'vn petit membre viril: Les vic.

64

Grecs l'ont appellee cleuorida, diction tiree de cleitorizem, c'est à dire toucher impudiquement. D'autant que les plus pudiques des semmes & silles, quand elles ont donné permission de porter le bout du doigt sur cette partie, elles sont sort facilement submisses à la volonté de celuy qui les touche: leur causant l'attrectation d'icelle, vne si grande titillation, qu'elles en sont amorcees & rauies, voire sorcees au deduit venereen. Donnant l'exact senti- Force do ment de cette partie, pour petite qu'elle soit, clistoris. vne tant violente amorce au prurit & ardeur libidineux, qu'estant la raison surmontée, les semelles prennent tellement le frain aux dents qu'elles donnent du cul à terre,

Des pareies genitales 64 fante de le tenir fermes & roides fur les arcons.

C'est pourquoy on la nomme veneris nestrum. Dont parlant Iuuenal en sa Satyre sixième, il dir:

Claufe adhuc ardeus rigide tentizine vulue.

Aussi à on veu des femmes, qui ont promptement ietté leur semence genitale, quand elles

ont senti toucher cette particule.

Auicenne l'appelle Albatara : Aibucrasis, Tentiginem: Colombus, veneris æltrum, amorem & dalcedmem, mentulam muliebrem, er penem fæmineum, En françois elle est dite tentation, aiguillon de volupté, verge femininine, le mespris des hommes: Et les femmes qui font profession d'impudicité la nomment leur gaude Coposition melie.

Cette particule est composee de deux ligaments ou nerfs fistuleux, procedans de l'os pubis, pleins de sang arterieux & noir comme nous auons dit du membre viril: de quatre petis muscles, deux veines, deux arteres, &

d'vne membrane.

En l'attrectation & maniement elle s'estend & deuient manifestement plus grande, mais toutefois de peu plus que sa naturelle habitu-

de & conformation ne porte.

En celles qui sont pudiques elle n'excede ordinairement la grosseur d'vn grain de veche: en logueur, en espesseur celle d'vn frac Grandem. ou piece de vingt sols: &se voit tellement infiltree parmi les parties adiacentes, auec petis filets, qu'à peine les peut-on discerner aux

de la femme.

plus continentes pucelles. Mais quand elles se sont delectees aux embrassements venerei-ques, elle s'ebranle & agite de telle sorte, que dessorate

Forme :

elle se met en euidence.

Elle paruient aucunefois sans grand vice, à la logueur de la moitié d'vn trauers de doigt. Mais en quelques vnes ledit cleitoris s'est Eucestine trouué si grand, qu'il y à eu des femmes aus grandeur, quelles il representoit la grandeur & grosseur d'vn membre viril dressé & disposé à la culture : dont elles abusoyent les filles & femmes. Mais il demeuroit tousiours de pareille grofseur, ou deuenoit de fort peu plus peut, s'écoulant l'ogasme & émotio venereenne, qu'il Tribades, n'estoit auparauant:pour n'estre tant fistuleux comme le membre de l'homme. Cette partie n'est perforee & ne iette aucune matiere spermatique. Celles qui la portent ainsi grosse, Subigation longue &bien fournie sont appellez tribades, par Calius Aurelius l. 4. chap. 9. Par Plaute, subigatrices: Par Arnobus, frictrices, Separ les Ribandes. François, Ribaudes.

le n'entens ici parler de certaines femmes extremement lasciues, & addonnees outre mesure au desir du surrien prurit & porcin sommeil venerique. Lesquelles sont ainsi appellez 611.615 quod olssbo sese mutuo confodiant. Erat autem olssbos instrumentum coriaceum, quo improba illa ribades libidiuis pruvitum excitabant. Vnde Ariftophames in concionani. Olifbon non noni octo digitos longum. Qua ex Sententia notum fit, quod buius factitu inftrumenti mabitudo, octo digitorum oqlique positorum longitudinem

aquagat.

F

Des parties genitales

66

Mais ie laisse cela arriere, d'autant que i'entends seulement icy faire mention, de ce ce qui est augmenté de quatité excessiue, pour seruir à ces ribaudes, estant toutes sois partie du corps humain. Dont parlant Martial au l. 1. epig. 58. Il dit,

luter fe geminos audes committere cumos.
Mentiturque virum prodigiosa venus.

Grand 4-

Commenta es dignum Thebano ansemate monftrum His obs vir non elt, ve fe a dultersum.

Ioindre ensemble ose tu deux semes sein à sein Ou Venus ambigue vn homme represente, Vn monstre sormé as de l'Enigme Thebain Digne, ou masse n'estant, d'adultere on attête.

Des nyuphes grandes evouraches

CHAP. XI.

Situation.

Eu apres ce gaudemihi, tirant à l'interieur, au plus bas de l'os pubis, & aux extremitez des ailes, il y à deux excroissances de chair musculeuse molles triangulaires

& autrement d'inegale configuration qui tirent leur origine de la partie inferieure & anterieure de l'ourachos, dont elles font rendues
aucunement ligamenteuses: & couuertes d'vne membrane, qui prouient de la reslexion de
la peau recoulant dedans en l'interieur de l ouale, par les costez dudit cleitoris, dont aussi elles sont veuës tirer vn angle droit, se raportant au bord des ailes ou oreilles. Et au dessous
elles sont tellement recirez par la mesme peau,
qu'il y a encor vne espece d'angle formé vers
le bas. Quand à l'autre qui est sur le lieu ou
elles sont, pendantes costé à costé, il est mutile. De sorte qu'elles sont veues representer les fibres de la barbe d'vn coq, dont elles ont obtenu le nom de barbole. Et paroissent plusons barbo stosse est en courertes d'vne tunique simple, que le d'vne peau. Elles sot dites nymphe quasi lympue, qui sont preposez aux fotaines, come ces particules au conduit de l'eau vrinaire, duquel le cours est tellement angustie, que la partie supprieure & moyenne de l'ouale seminine n'en sont mouillez.

Ainsi quelles sont situez costé à costé l'vne de l'autre, elles representent aucunement la figure de l'epiglote resse en la descente des forme de colatoires, sur la tranchee artere, sinon en ce l'epigiote. que ledit epiglote est seule & celles cy sont deux en nombre, qui embrassent le conduit de l'vrine dit ourachos. Aussi ont elle presque pa- de rulue reille fonctio: car tout ainsi comme l'epiglote diffect, est abaissé quandon auale quelque chose, de peur que le boire ou manger n'offence la respiration, aussi ces nimphes ou dandies, se reflechissent sur l'ourachos lors que le similie de membre viril est introduit de peur qu'il ne l'offence. Leur longueur plus grande en ce pays est de la moitié d'vn trauers de doigt leur grosseur de deux ferrets d'équillettes. Mais Grandeur aux regions chaudes, elles sont de trop plus grosses & logues, de sorte que sortans hors les parties honteuses, & aduenant qu'elles soient pressez & frotez par les habits, elles excitentent grande titiliation, voire mesmes dou- chose mon leur. Quelquesfois elles s'estendent en lon-fruense. gueur & grosseur tant monstrueuse, que les

Des parries genitales.

68 femmes qui en sont bien munies en peuvent abuser les filles, leur donnant telle delectation que feroit vn homme : fors que,n'y ayant aucune cauité, pour l'excretion de la douce liqueur dont la vulue est friande, les pauurettes ne sont induites au bout de la carriere, qu'à l'appetit d'vn plus friand morceau, n'en tirans plus de contentement que du cleitoris.

Ceux qui seront plus curieux de recognoistre l'abus que commetrent les ribaudes qui en sont si bien munies, qu'ils lisent l'histoire d'Aphrique composee par Leon l'Aphriquain l.3. Et le recueil des Arrests de Papon l.

22. Litt.7.

L'excroissance de ces particules est vne maladie ditte cercosis, en frois queuë. De l'extirpation & amputation desquelles traitent amplement Albucrasis, Paul d'Ægine & plu-sieurs autres. Ou i s tiennent que le flux de sang prouenant de leur amputation est fort

difficile à arrester.

En Egypte ceste maladie est vulgaire presque en toutes filles, ausquelles on est cotraint faire couper cette barbole, quand elles sont prestes à marier, de peur que venant à dresser lors du coit, elle n'en ofte le plaisir 'tant à elles qui les portent, qu'à leurs maris.

Leur vsage principal est de garder & deffendre l'entree de l'ourachos contre la violence du membre viril, ou si nature n'eust pourueu, lattrectation eust causé vne inuolontaire emission d'vrine lors du coit, ce qui

euft grandement gasté les ieux.

Occasion pour laquelle on void ces dandies assez dressez vers le dehors, aux pucelles, mais depuis qu'elles ont sent le poussour naturel, predage, on les trouverementez contre haut, comme avans esté adverties de leur devoir par signes evidens. Et en outre ioignant leur action auec les ailerons, elles aydent à empescher que l'air poussiere ou ordure n'entrent dans le conduit.

Dessoubs & à la sauvegarde de cespetites carnositez, on trouve le conduit de l'vrine dit Ouraehos? ourachos & guiluehart: qui est vn nom tiré de guil ancienne diction Françoise, qui signifie pluye prompte, dont sont cites les guiles guiluehar de Mars, or veho, ie porte, quasi portant cette chaudette pluye qui souvent passe par là.

Se trouue en ce lieu vne sinuosité auec quelque replis, qui empeschent que l'vrine ne rentre, quand mesmes on la voudroit faireremonter contre mont, se est-il toutes sois qu'elle ne pourroit non plus recourir, que de la vessie aux vreteres, ains toussours faut que l'eau ait son cours naturel, qui est de descendre bas.

Ce conduit ny mesmes le sphincter vessical n'est si estroit aux semmes qu'aux hommes, pour quoy elles pissent plus large, signamment quand le masse yà operé. Occesso pour laquelle on peut tirer la pierre de leur vessie par expressió, Ce qui ne peut estrepr atiqué aux hommes autrement que par la taille ditte lithotomes possiblemes.

C'est ce troisième trou dont entend parler sous. La Liebaut, quandil dit qu'vne femme atrois queue

70 trous sous la queue, dont nature se voulant seruir en cette part, elle la separe du col de la matrice par l'interposition de l'hymen, dont cy apres lera traicté. Et cela sustise pour cette premiere partie. Se trouvent toutes ces particules tant aux pucelles qu'aux femmes. Mais elles sont de trop plus belles constant le Defloratio, pucelage que par apres, dont est dite vne fille defloree, comme ayant perdu au moyé du coit, la premiere fleur & excellente beauté dont nature l'auoit illustree.

Des parties genitales

Du col de la matrice ou gaine du membre viril.

> CHAP. XII.

La forme.

E col de la matrice est vn long canal fait en forme de gaine ou four reau, qui est le propre receptacle du membre viril, appellé pour cette ocasion vagina membri virilis, gai-

ne du membre de l'homme, il commence au bord de la cauité ou petite sinuosité de l'outachos, & s'estend susques à la bouche de la

matrice dict rictus caninus. Substance.

Sa substance à quelque chose de commun auec la verge virile. Car ainsi qu'il y à deux corps ligamenteus, tenans mediocre constitution entre la substance du ligament & du nerf, ou il se trouue vne matiere spongieuse, caue & fistuleuse, remplie de sang vital chaud & spiritueux, pour fauoriser l'extention & porrexion, le tout couvert d'une forte & nerueuse membrane, fulcie de nerfs, veines arteres, & muscles.

Aussi ce col de matrice est composé d'une matiere ligamenteuse, charneuse fongeuse & nerueuse, qui n'est dégarnie de petites cauitez pleines du chaud & spiritueux sang vital, le tout couueit d'vne forte, nerueuse & dure Le col de membrane, qui n'est destituee de veines, arte-la massice res,neifs & muscles dont il est audé en son s'estend. res, neifs & muscles, dont il est aydé en son orgalme, tention & agitation, respondant auec quelque proportion à ce violent mouuement du membre viril.

Ce qui est communiqué mesmement iusques aux parties situees vers l'exterieur, desquelles cy deuant à esté faicte mention, qui se trouuent lors plus esmues, tendues, dures & fermes qu'auparauant comme participantes à l'excretion de la semence genitale muliebre,

en tant qu elles v peuuent conferer.

Elle reçoit l'insertion de plusieurs rameaux de veines & arteres, dont v en à deux de passeure de la historie de passeure de la historie de la histo chacune espece, qui prouenantes de la bifurcation qui se fait de ces vaisseaux entour l'os sacré, pour estre portez à la matrice, decorent ce canal de leurs gros trons qui se trouuent plus amples qu'autres qui soyent en toute la matrice. Comme aussi communication luy est faicte des nerfs distribuez à ce corps vuluaire.

Ce conduit est fort mol & delicat aux filles. Beiteates. Il se rend plus ferme aux femmes d'aage, & 14.

Des parties genitales 12 ce principalement en celles qui se sont plus liberalement employees au deduit venereen: ausquelles par mutuelle attrition il s'endurcitousiours de plus en plus : Qui fait naistre &

engendrer en telles femes lasciues yne ardate affection d'humecter cette partie ja tendante à siccité, auec la gratieuse liqueur sombaire.'

Il est muni en son exterieur de deux mus-Muster. cles propres, qui soni forméz des aponeuroses & tuniques du peritoine, farsies de chair, & garnies de veines & arteres pour leur entretien, & de nerfs pour leur conferer le mouue-

ment & sentiment volontaire.

Ces muscles qui prennent leur origine pour la pluspart de l'os pubis, pres de la racine des tendons des muscles transuersaux s'elevent par vne apophyse du peritoine, non sans di-Aribuer quelques fiebreuses portios aux lieux charnus & adipeus de l'ouale, puis vont rapans des deux costez insques au corps de la matrice. Falop les appelle cremasteres, pour la similitude qu'ils ont auec les suspensoires qui se trouuent au scroton des hommes, comme cy deuant dit à esté. Mais considerant que leur offic de action est de resserrer ce conduit en soy, &

tes in sile tirer tempestiuement la matrice contre bas, l'ayme mieux les appeller resserreurs & abais-· seurs. Par le meat & passage qui leur est donné dans l'apophyse du peritoine, suruiennent les hernies intestinales aux femmes, quandelles

font quelque effort, aussi bien comme aux hom mes, mais non du tout si frequentemet ny ma-

nifestement.

D'autant que la depression & fardeau de l'intestin se rend contre le conduit, & le comprime de telle façon, que la femme pense auoir vne precipitation de matrice.

Sa longueur est de onze à douze trauers de Longueur. doigt, voire plus dit Vesal, d'autant que cela

s'estend & alonge tant qu'on veut.

Ce qui à esté ainsi pratiqué par nature, à fin qu'il n'y eust si longue flute, qui ne trouuast estuy conuenable. Mais ce nonobstant ceux qui ne sont si long emmanchees, ne laissent

pource d'en trouuer le fond.

Car la bouche de la matrice situee iustement au milieu, aux femmes qui sont bien disposez à la conception, & vn peu declinante Belle dezde costé ou d'autre, en celles qui n'y pouvent serité de paruenir, aidee qu'elle est des muscles abaisseurs & resserreurs, s'auance tant proportionnément jusques au bout du membre viril, pour succer la suaue liqueur dont elle est fort friande, comme de son vray bame naturel qu'elle se trouue tousiours proportionnee à sa grosseur & longueur, pour quelque gros ou menu, long ou court qu'il puisse estre. Et ne s'en peut trouuer de si court qu'elle ne s'en aproche aiment, iusques là mesmes qu'en la femme stimulee d'vn gracieux deuis & voluptueux attouchement, la bouche de la matrice s'approche tout ioignant l'orifice exterieur dit ouale, pour la grande affection qu'elle à de seceuoir sa desiree pout uende.

La grande prouidence dont la sage nature à canse de ce moune-vsé en cette part, à esté pour empescher la dis-ment.

fipation & trop facile difflation qui se fait de la chaleur naturelle, & artisans esprits resseans en la semence genitale, dont depend sa principale energie: qui venans à s'exhaler, il est impossible que la conception puisse reus-fir.

Coutention entre les autheurs.

Ce qui à esmeu Philippes Broide, Vleric Molitor, Nicolas Remi, Cardan, Ponsibins, Baptiste de la Porte, Paracelce, & les plus dodes medecins, à maintenir fermement contre Platon, Phylon Juif, S. Cyprian, Justin martyr, Clement Alexandrin, Tertulian S. Hierosme, S. Augustin, Ysidoire, Innocent huitieme & autres Theologiens, fondez plustost fur quelques authoritez mal entendues & vaines persuasions, que sur bonne raison & reigle certaine de nature : de maintenir que generatió aucune ne peut estre faite par l'accouplement d'un incube auec une femme, apres qu'il auroic receu la semèce d'vn homme cauteleusement aleiché à son embrassement, s'estant deguisé en forme de succube. Ou bien qu'il auroit furtiuement rauie à celuy qui se seroit nuitamment polu en son dormir, pour la porter promptement dans la matrice d'vne femme, qu'il auroit par mesme moyen seduite quelque grande celerité qu'il auroit peu employer en ses illusions & tromperies ordinaires. Nonobstant la vaine opinion qu'ont de ce conceuë les Grecs fabuleux, pour la generation de leurs heroes Hercules, Serpedon & autres: Les Latins, pour Æneas & Seruius Tulius : Les Anglois, pour Merlin : Les Pan-

Le diable ne peut engendrer. de la femme.

nons, pour Arlan: & les habitans de l'isle Hispaniola, pour leurs hommes cornus, qu'ils disoient estre engendrez de leur demon Crocoton.

Encores moins qu'vn succube ait peu conceuoir & engendrer d'homme quelconque: nonobstant la fausse persuasion des Gaulois conceuë de Merlusine putatiue mere des Comtes de Lusignan: Et ce que raconte Poly-dore Virgile de l'origine des ducs d'Aniou: Et encor ce que rapporte Sabinus de l'extraction des ducs de Bauieres & de Saxe. Car de telles damnables conionctions, peuuent bien estre Cambions representez des Cambions ou vagions, qui ta- on vagios. rissent quatre nourrisses, puis par succez de temps se perdent & euanouyssent. Qui peuuent estre tels, que celuy dont fait mention Martin Del Rio Iesuiste en la question 15. liure cinquieme des perquisicions de magie. Lequel fut trouvé par vn de ses confreres Histoire. au col d'vn mandiant, sur le bord d'vn fleuue, en Espagne.

Car comme ce bon pere ayant compassion de ce pauure miserable, l'eust receu sur son cheual, auec l'enfant qu'il portoit pour luy

passer l'eau.

Il eut en ce grandissime peine: nonobstant que son cheual fust fort & puissant, tant estoit pesant le fardeau qu'il portoit. Mais peu de temps apres il fut congnu par la con-feision mesmes de ce miserable mandiant, venant à resipiscence de son malfait & iniquité par luy tant & si iniquement expetree que cest enfant qu'il portoit ainsi qu'il paroisfoit maladif, passe, desiguré & extremement pesant, estoit vn demon, qui luy auoit promis luy faire donner aumosnes infinies, s'il le vouloit porter pour mandier.

Cette consideration mesmes à donné occasion à plusieurs grands personnages, de blasmer quelques Hebrieux qui ont couché par escrit, que Ben Syra auoit esté engendré de la fille de Hieremie le Prophete, pour auoir re-

ceu la semence virile en vn bain.

Aussi est-il rapporté par autres, que ce prophete à vescu en celibat & perpetuelle virginité, tant s'en faut qu'il ait eu fille qui ait ainsi conceu.

Auerrhoes blasmé.

mion.

Blasmer aussi Auerrhoes autrement Philosophe tres-excellent, d'auoir couché par escrit qu'vne semme auoit conceu, pour auoir receu la semence d'vn homme, qui l'auoit espanduë en vn bain, dans lequel elle auoit esté attiree par son auide vulne, estant fortuitement entree audit bain apres la sortie de celuy qui l'auoit ainsi espanduë.

Absurdité proposee par Albert.

Mais ce que veut Albert le Grand, est beaucoup plus absurd: Quand il dit que la semence
de l'homme tombee en terre ne laisse d'estre
prolifique, & que de son temps les semmes
estans entrez dans le bain, apres la sortie de
leurs maris, elles auoient recueilli les semences de leursdits maris, qui estoient espandues
par ledit bain, dont elles estoient demeurez
ceintes.

Telles propositions eussent esté tolerables

à autres qu'à ces grands Philosophes, comme au bon homme saint Thomas, lequel ayant commis la garde d'vne sienne niepce trop fre-\$. Thotillante, à vne vieille femme. Nonobstant la mus aeceu. diligence de laquelle cette fille ne peut estre tant contregardee, qu'elle ne se monstrast naturelle, dont estant demeuree enceinte, ils n'eurent autre excuse enuers ce saint personnage. Sinon, qu'elle estoit entree dans vn bain, ou vn ieune homme auoit auparauant ietté quelque chose quelle auoit recueilly, sans auoir manuaise volonté, ou auoir commis aucune action indiscrete. Ce que le bon homme receut pour argent contant & de bon aloé.

Encor passe-il outre en vne plus grande ab- Autre absurdité. Quand il rapporte au tome 2. Quor surdité.

libet 6. artic. 18. Qu'vne ieune fille ayant ià
attaint l'age de puberté, Comme elle sust retenue au dict paternel, pour garde plus asseuree. Aduenant que le bon homme de pere sust
sais d'vne polution nocturne, la semence sut
attiree par la matrice de cette fil'e.

Ce qui est en luy aucunement tolerable, pour n'auoir eu exacte congnoissance des œuures de nature. Mais Auerrhoes & Albert qui auoient suffisamment leu Hippoc. deuoient auoir souvenance que cela est dirrectement contre son precepte, aux Aphoris. 62. & 63. de la sect. 5. Desquels on peut sa-semence cilement recueillir, Que la trop grande rari-d'Hippoc. té & dilatation des pores qui peut estre en l'homme, & la densitude desdits meats en la

78. Des parties genitales.

femme, empeschent la conception. D'autant dit-il, que la chaleur naturelle & esprits vitaux se dissipent en l'vn, & sont suffoquez en l'autre.

Or si vne naturelle constitution du mesme corps humain peut saire cette dissipation & extinction, sans que la semence subisse lieu estranger, ou retarde tant soit peu à estre receue & messee.

Argument du semblable.

Combien à plus forte raison, quelque lieu ou bourse, pour Lien disposee qu'elle soit, l'eau d'vn bain, drap, linge ou autre lieu aliené du naturel auquel cette subtile & ethèree semence aura tant soit peu tardé, pourront-ils apporter d'alteration, & dissilation de ce qui y est plus excellent qui sont la chaleur naturelle & artisans esprits, dont elle serarendué totalement inutile? Certainement il ne s'ytrouuera proportion quelconque.

De l'hymen & autres parties adiacentes.

## CHAP. XIII.

Cabinet de chaftesé.

Yans les loix diuines & humaines voulu reconcer l'honneur & pudicicité virginale tant au corps, qu'au col de la matrice. De la garde & conferuation desquels la fille sage & prudente doit estre fort curi use, à ce qu'elle puisse en toute integrité porter à son many le principal douaire qui depend d'elle seule, qui est la vir-

ginité, à l'aide de laquelle elle peut allicier son amitié, & la maintenir à perpetuité.

Nature aussi voulant cooperer en vne chose tant louable & remarquable, à estably plusieurs particules en la porte & entree de ce cabinet, ausquelles elle à donné vne telle situation & configuration, que non seulement celles qui enfraindroient temerairement ces saintes loix sentiroient douleur, mais encor outre cela, elles ne pourroient estre desnuez Angusie de signes & indices certains par lesquels on de l'entre cognoistroit, ce requerát que la chasteté auroit du col de este violee : à fin que la punition condigne la massica peult suiuir le mestet, iouxte l'exigence du cas.

Car quoy que ce col de matrice soit sort large & se dilate sacilement. Si est-il qu'en la pucelle il se trouve tellement estroit & resserré qu'il ne peut à peine admettre le bout du doigt. Ce qui à induit quelques anatomistes croire, qu'il y auoit vn muscle en cette partie, qui cust pareille action pour ce col de matrice, que les muscles sphincter ont au siege & vessie vrinaire. Ce qui ne se trouue toutefois, Hymen. caril n'y en à d'autres que ceux que Vefal à nommez crematteres: & depend cette anguftie de la naturelle conformation. Dont non contente cette divine artifanne elle à induit vne tenue membrane au trauers du premier orifice de ce corps fistuleux, pour y seruir come d'vne barre, chesne, ou have exterieure.

Or cette particule au dire de Pineau, en l'exposé des signes de pudicité, est coposee de quatre petites mébranes charnues, qui s'eleuantes

Des parties genitales Sc. des quatre parts de l'orifice de ce conduit en forme de petites fueilles de myrthe, sont at-

tachez & vnies ensemble par le milieu, de telle sorte toutefois qu'il y reste vne petite ouuerture, plus large par haut que par le bas, que Galen ditrepresenter aucunement l'ouuertudu prepuce viril, qui est au bout du gland. Vray est qu'il accorde que cette pellicule soit de trop plus molle & fragile, voire mesme que

l'ouuerture en est plus grande.

fement.

La diligence dudit Pinean s'est estenduë ius-Aduertif- ques la de nous aduertir, voire par experience, que cette membrane s'humecte, emmolit, dilate & eslargit si facilement, lors que les menstrues coulent en vne fille, qu'elle peut admettre le congrez d'vn homme i, aussi facilement qu'vne femme qui auroit produit enfant sur terre, quoy qu'elle soit pucelle intemeree en sa pudicité: Mais que ces purgations venans à cesser, la force, angustie, & pristine configuration reuient telle en la mesme personne, que celuy qui aura eu sa compagnie, à grande peine pour y entrer, qui mesmement tire du sang à la rupture & infraction de cette membrane, & seconde garde du cabinet humain, comme si auparauant il n'y eust eu entree ny trace quelconque.

Hilloires mazzbics.

Ce qu'il prouue par les histoires representez de deux homes indicieux, l'vn desquels estoit Invisconsulte, & i autre marchand. Qui ayans esnouré deux filles de pudicité notable, desquels ils aupient en la compagnie les premiers tours de leurs nopces, lors qu'elles

auoient leurs fleurs, ou purgations naturelles, entrerent en fort mauuaile opinion de leur continence & pucelage, iusques à penser de les delaisser du tout, comme filles qui s'estoiet abandonnees & submisses à d'autres hommes, auparauant leur mariage. Mais qu'estant ce temps vn peu ecoulé. & le conduit deseiché, ils ement grand trauail à rebatre la mesme piste qu'ils au ver : froyee, & courre la mesme car- similiande riere, qu'ils auoyent ia courue, auec si grande facilité que rien plus. Estant peur lots de la cessation desdictes purgations, be soin de rom-pre cette membrane, qui par l'humidite aduen-tice s'estoit par trop enlargie & dilateee. Ce que je trouue fort consonnant à la raison, en confideration de la grande extention qui furuient à l'orifice de la matrice, apres quelle à eite bien humectee des eaux'de l'enfant. Qui ne laisse ce nonobstant de se retressir & resserrertellement apres la deficcation, qu'on ny peut rien introduire que la semence geni-

Mais faisant retour à nostre suiect. L'ay toussours remarqué, que cette membrane prend sa feunis son origine d'entour la colomne droite ou enchenart & s'eleuant par les bords des leures du col de la marrice, ainsi ramenez & serrez l'vne contre l'autre comme dit est, monte haut iufques aux deux costez de la grosse prominence qui est vn peu au dessus de la sinuosité de l'ourachos, qui pour estre fort auancee entre lesdites labies ainsi resserrez', est ditte entrepend ou entrepé : Ou par la concurrence de ces

trois corps : sçauoir est desdictes deux labies du col de la matrice & entrepend, se faict vn triangle, qui tient ce conduit si bien fermé, qu'vne poussiere, eau, ou ordure quelconque, non pas melmes vn poinson, quoy que menu & aiguise n'y peut entrer, sans repouter arriere ces parties, pour se faire voye à propor-

tion de sa grosseur. Vray est que ce passage s'enlargit tant sacilement, qu'il ny à membre viril pour gros qu'il soit, qui n'y ait entree fort libre, signantement apres la defloration : Ce qui ne peut estre suiet à obeir pour donner passage, puis à s'élargir derechef, pour ayder la clausion & Office de fermeture du coduit, come auparauat, qu'il ne fe trouue ridé en la feme, de rides vn peu plus profondes que ne sont celles qu'on voit en la peau qui couure la pulpe charneuse situee en-

tre deux articles ou iointures des doigts de la main d'vn homme s'exagenaire, ainsi dis-Sigue de posez de long quelles se voyent. Mais ces fucelage. rides ne se trouuent aux pucelles, pour n'y auoir encor le soc passé & tracé de sillons.

Quand aux femmes qui ont produit en-Signe de fant sur terre, elles portent cette partie de trop fondes rides, que celles qui n'en ont eu : à laison de la grande dilatation que cette partie à enduree : en laquelle les vestiges des rides se representent fort manifestement, apres le resferrement & rechinchement, aussi bien comme en l'abdomen & perinee, comme cy apres fera plus amplement dit.

l'entre ped

fant.

Les deux bords de cet entrepend, tirans à la partie anterieure sur le bord de la sinuosité de l'ourachos, admettent les fibreux filements & petites aponeuroses de l'hymen, qui y sont portez des parties interieures & laterales, ou on ne laisse de trouners ne creuasse, que nature y à voulu reserver, pour lepassage du sag mestivel, que coule tous les mois aux filles, sur l'aage de romencent 14. à 15. ans, quand elles sont en leur puberté, les purgaqu'elles appellent leurs sleurs, comme portas sons. indice qu'elles sont prestes & capables de porter fruict. Cest de cette ouuerture qui est plus large par haut que par bas, à la façon de la vingtieme lettre de l'alphabet Græc. Ditte des François y : que les filles ont accoustumé de nommer cette partie leur vgregeois, qui efrant rompu & ces filaments ou aponeuroses , gregeois. briscz, ce villipendis est plus descouuert. Dor il est dit pelé, par les obstetrices, c'est à dire c'nué des attaches de la partie superieure : Lippendie l'hymen, qui à esté rompu au premier congre. pelle. & culture du verger du champ humain.

Cette delicate membrane est ditte par les Grees hymen, ymeneion, engyon, bucton, Des Latins, comen floris, claufrum viremale, vulua, Les noms. hymen: Des François, hymen, hymenee ceintu-1e, zone ou clouaistre de virginité, dame du milieu, dona del miec:Varieté de nous qui est grande comme prouenant de diuerfes opiniós qu'ont eues les anciens touchant ceste partie. Quand à hymenee il est assez recognu que cestoit ce que les anciens idolatres inuoquoient come Dieu, au teps des nopces, par la presence

84 Des parties genitales duquel ils estimoient que cette societé nuptile seroit tellement & tant sainctement dist see, que les conioinces par tel mariage iouyroient d vne grande felicité, prouenant d'vne telle societé. Occasion pour laquelle ils l'inuoquoient fort ceremonieusement. Dont dit Terence aux Adelphes.

Retarde fris ici.n'ayani chanive plaisant, Qu'aille de l'hymen l'assistance inuoquant.

Et à l'opposite que tout tendoit à contention discorde & miserable ruine, ou hymnee ne le tiounoit.

Laquelle fiction Poëtique nous represen-te cet Hymen ou hymnee, qui estant recognu en vne fille au temps des nopces, rend le mary content & ioyeux, d'auoir espousé vne fille pu Suiest de dique, à raison dequoy la paix & tranquilité la sétion. est maintenue, tout le temps que dure la societé nuptiale. Mais au contraire quand il ne se trouue: le mary qui ne se peut resoudre à l'amour d'vne putain & vilaine, qui se submettant impudiquement à la volonté d'autruy, aura laissé cueillir cette premiere fleur de sa virginité. Et ne pouuant estre le mariage cassé & Perrenty rompu, pour auoir esté solénellement contrae maria- ché sous l'inuocation de la puissance diuine, &c en la presence des parents & amis : lors mille noises & contentions sont esmeues, auec vne longue trainee d'iniures. Et Dieu sçait si alors la femme est qualifiee vilaine, putain, ribaude, demeurant de bordeau, & chargee d'vn nombre infini d'autres tels opprobres, qui font trouuer le Karesme bien long, qui suit les

ge i peus eftre folis. Le la femme.

Engion.

gras iours d'un si mal plaisant mariage, dont la pauure garce n'est pas beaucoup res-

iouye.

Il est dit euogou, qui vaut autant à dire comme noble & extrait de braues & genereux parents. De la vertu desquels la fille se ressentant, si elle à curieusement gardé ce point de Noblesse, qui luy est propre & peculier, comme prouenant d'elle seule & de Ta dexterité particuliere, elle peut à iuste cause s'attribuer & vendiquer cette qualité.

A quoy reuiennent fort bien ces autres dictions zone, ceinture ou clouvistre virginal. Ceinture D'autant qu'vne fille ne peut gaster & per- qu'en dre ce point d'honneur, qui est son douaire principal, sans que ceste delicate membrane

ait esté rompue & fracassee.

Dame du milieu, par ce qu'il y à trois Dame de portes, fausses brayes, ou bastions de dessen-miliez. ce. Dont la garde est requise pour la conseruation du pucelage.

La premiere desquelles est l'ouale ou par-

tie honteuse.

La seconde est l'hymen. La troissème & derniere est la bouche de la matrice. Et pour estre cet hymen situé entre la premiere & derniere porte, il est appellé dame du milieu.

Vulua ou valua, diction par laquelle on de- vulua on figne non vn huis simplemet, mais plustost vne valu; grade porte, dont les paneaux sont pendus aux deux costez, qui estant impetueusement poussee Dieuscait s'il y a belle onuerture. Telle à la verité qu'elle ne se peut refermer, & va G

iii

tousiours en augmentant. Par ce qu'il se trouue bon nombre d'artisans qui s'éuertuent de l'ouurir & dilater, non de la refermer & reunir. Aussi quand cette porte à esté ouuerte, on Balunaux appelle les deux costez qui restent attachez tant de part que d'autre comme petits silets rougeatres & charnus, balunaux, quasi comme si vous voulez dire beneaux ou paneaux, qui sont les deux costez d'vne porte ouuerte pendus aux gon ls sichez aux deux posteaux, dont elle est soustenne des deux costez.

> Or d'autant qu'il v à des hommes tant insolents que rien plus, Qui seignans quelque sois contre raison & equité, que leurs semmes ne leur auroient gardé ce precieux gage

de leur pucelage.

Le souverain Createur preuoyant l'inconvenient qui en pourroit reussir, ordonne
en son Deuteronome, que les pere & mere de
Lordu De la semme qui sera de ce accusee, representent
useronome aux anciens de la ville, les vestements & linge, desquels on peut tirer quelque indice de la
verité touchant ce suiet. En quoy on peut remarquer que ces anciens Juiss estoyent curieux de garder les linceux & la chemise qui
auoient serui à leurs silles la premiere nuiet.
Pour en temps & lieu rendre tesmoignage de
la ving inité de leurs silles.

Encor auiourd'huy dit Ioubert les Espagnols, grands observateurs des ceremonies, font que le lendemain des nopces, les matrones monstrent en public, auec grande acclamation, les draps du lit nuptial: pour veoir les tasches du sang prouenant de la destoration,

Coustura: des Espa-

erians par plusieurs fois d'une fenestre qui respond fur la rue viergen la tenemos. Mais il s'y fait, dit-il, beaucoup de tromperies. Comme aussi le prouerbe porte qu'on est plus trompé en femmes & en cheuaux, qu'en toutes autres especes d'animaux.

Mais ce nonobstant les Turcs quoy que barbares, & principalement ceux du royaume des Fez, fondent sur ce point la premiere cause du repudié de leurs semmes, si la fille qu'ils espousent ne se troune munie de l'hymenee, page des à ce que Bellon & Muster rapportent de leurs Tures. vsages & coustumes. Occasion pour laquelle, apres qu'ils ont donné la premiere volce de canon. Ils font en toute diligence visiter les nouuelles mariees, par des femmes a ce commises, & iurez en leur iustice : Ne faisuns aucun signe de feste ou recreation, iusques à ce qu'on leur ait rapporté que la fille estoit pucellee: & qu'en tesmoignage de ce, on leur ait monstré vn linge maculé du sang espandu au premier conflict & ouverture de la bresche qui sert de porte à leur clouaistre. Ce qu'ayant esté aperceu ils banquerent & fontamples festins. le sçai que quelques vns doutent de la-dite membrane, disans que cest seulement vne rugosité, ou coarctation faite aux nymphes petites, auec éleuation de quelques petis filets qui y sont portez des parties adiacentes, dont estant faicte violente dilation, comme on s'adresse tousours impetueusement à cet affaire, lors il en sort quelque sang, ainsi que s'il y auoit eu vne membrane rompue.

G iiij

Des parties geim ales

Solution.

Mais ie suis asseuré que ceux qui seront curieux de la remarquer, la trouuerront aux silles viuantes, mesmement en les saisant si, tuer sur le dos comme si on les vouloit tailler de la pierre. V ray est qu'il faut qu'elles soyent fort petites, car tant plus elles sont ieunes & moins ont pensé à sonder ou faire sonder cette partie qui leur demange trop souuent.

Gingibert

Cet obstacle rompu on voit l'vnion des leures du col de la matrice, qui auparauant estoyent cachees dessoubz, qu'on appelle gingibert ou guillochet, qui est rebondi & esleué comme deux leures lesquelles estoyent cahees dessoubz l'hymen auparauant qu'il sust rompu, apres l'infraction duquel, on voit cela fendu par le bas, qui paroissoit clos & vni, & est lors que ces deux leures sont & representent la figure triangulaire auec l'entrepé ou entrepend. Dont cest orifice est bien & deuëment clos, qui tient lieu de garde contre l'entree de l'vrine, air, eau & autres corps excrementeux qui apres la rupture de ladicte membrane pourroient ossence l'interieur.

Quand au reste du col de la mattice, il est

assez large tant aux filles qu'aux femmes.

Situation.

Des nymphes petues ou toutons.

## CHAP. XIIII.

Assee la membrane hymenee, on trouue ce cabinet ou premiere fosle du col de la matrice dans laquelle sont plusieurs carnositez de diuerses grandeurs, qui toutes sont Noms.

appellez nymphes petites, pour la difference des grandes, dites barbole ou dandie. On les nomme aussi toutons, tres & pindourles. Leur substance est cuticulaire, comme estans pro- Substance. mues de la peau mesmes, ou membrane qui couure le conduit en l'interieur. Ce qui à induit V esal à les nommer prominences cuticulaires. Occasion pour saquelle elles se trouuent fort diminuez aux corps priuez de vie, quoy qu'aux viuans on les vove & sence souuent assez prominentes & enslez.

Leur situation est telle que les plus releuez en grosseur sont plus pres de l'entree, sur les leures du guillochet que nous auons dit estre couuertes de l'hymenee, ayans la hauteur presque de la moitié d'vn pois : les autres qui Gressen. suiuent apres, ne sont plus grosses que la moitié des brins de veiche, & les autres prochaines, comme de la moitié d'yne semence de cheneuiere ou teste d'espingles, tant finalemet Rides. qu'allant ainsi en diminuant, elles se terminent en rides, le tout rendant vne aspreté qui

Des parties genitales 90 approche aucunement de celle qui se trouue au palais des vaches ou moutons, sans toute-

fois qu'il y ait os ou dureté.

Elles sont perforez de meats si angustes & estroits, qu'ils sont inperceptibles à la veue aussi bien comme ceux qui sont aux mammellons, par lesquels l'enfant succe le laict.

Paron fe purget les fleurs.

sable.

Persuis.

Leur vsage est de munir, clorre & ouurir tempestiuement l'orifice des veines & arteres de ce col de matrice ou gaine du membre viril, qui là sont grosses & fort ramifiez, par lesquelles l'eiection des fleurs ou menstrues de la femme est faite tous les mois, no totalemet du dedas ou de l'interieur du corps de la matrice, comme quelques vns ont estimé. Ce qui à esté remarqué par monsieur Siluius en Chafe no. son liure de la nature & vtilité des mois & par Pinean maittre en Chirurgie à Poris: Qui se font monstrez curieux, de dissequer les corps de plusieurs femmes executez par main de iustice, lors & au temps qu'elles estoient purgez de leurs mois, ausquelles il à trouvé ces veines pleines & engonflees de sang, les orifices de cesdites nymphes enflees & sanglans: Restant le corps de la matrice pur & net de cette moiteur, & sanguine excretion. Pourquoy ne se faut esbahir, si nous voyons souuent le sang ruisselet durant la grossesse de quelques femmes qui font trop singuines,

1 es fem . te witent

voire mesmes sortir aucuns excrements sereus & blanchastres, qui en descendent quelquesfois, sans que pour cela il en vienne aucun inperel. conuenient de descharge: Sinon en tant qu'elles en iettent grande quantité, que l'aliment vienne à estre pour cette cause denié à leurs enfans. Car tel sang ne prouient de la capacité de la matrice, ains seulement de l'anastomose ou dilatation des orifices des vaisseaux, qui est faite en cette partie:du conduit de la vulue.

Aussi bien commelles fleurs blanches & se- Excretios reuses excretions qu'on void sortir en quel- des pucelques pucelles de fort bas aage, qui ne sont les. taintes que de petite quantité de sang, qua-si comme si c'estoit l'aueure de chair & ce encor rarement, dont elles sont veues maigrir metueilleusement, Car cela ne prouient de leur refiron ou arriere fosse qui n'a encor esté ouverte, ains seulement de ces petites nymphes, qui forcez par la serosité & acrimonie de ce qui se presente sont contraintes de s'ouurir & dilater pour luy donner passage.

qui est à ce que ie puis coniecturer, ce qui Siluius. à induit ce grand naturaliste Siluius, comme l'ay remarqué de quelques leçons que feu mon pere l'vn de ses disciples à receus de luy : & comme mesme il à noté en ses observations, & signamment en vn perit liuret qu'il à dedié à Madame Diane de Poictiers, sur le fait des purgations muliebres, à reieter la cause du dereiglement desdites excretions, suffocations, fureurs de matrice, passes couleurs & mauuaise habitude du feminin genre, au coulement & vuide de sang que nature auroit

tation de la fentence de Siluius.

Notez la

Varieté.

92

institué par les vaisseaux spermatiques, comme il aduient en quelques suiets particuliers. Interpre- Dont la raison peut estre tiree des circonuolutions & anfractuolitez de ces veines & arteres spermatiques, qui ne donnent libre passage & permeation à ce qui entre dans seur sinueus conduits, & ce encor par vne portion fort petite & anguste qui en est deriuee, auparauat que ce sang seminal subisse la voye tendante aux restieules, faisant au preiudice de la mere ce que nature à institué pour la commodité de l'enfant. Duquel refuyant l'oppression & craignant qu'il ne fust suffoqué & contraint de sortir auant terme par la trop grande alluuion du sang alimentaire, elle à voulu qu'il luy soit distribué par ces rameaux fort estroits, dans lesquels il eust esté ià fort elaboré, & dont encor il ne peust descendre à l'interieur de la matrice qu'il ne fust non seulement transmis & enuoyé par la faculté excretrice, mais aussi en partie attiré par le sucement, que l'enfant en feroit par chois & election, aussi bien comme font les plantes

Des parties genitales

Carefe que la conception of acceleree.

d'vn jardin.

Quand il aduient que nature employe son fanguin threfor à la matrice, qui comme d'vne grace infuse & don surceleste luy vient copieusement des parties superieures, il n'y à doutte qu'en celles la le resiron ne soit bien tost ouvert & l'arriere fosse tellement dilatee qu'elle est preste &bien disposee à l'exception de la semence genitale, voire pour en faire fon profit, auant le temps ordinaire & accoude la femme.

frumé aux autres filles : à cause que le verger muliebre est tellement arrosé, & rendu auide & desireux de la semence virile, qu'il en peut facilement faire son profit & la rendre de proparré fabuleux, ce qui est raporté par autheurs Hillaires. graues & seignalez, qu'il y à eu des semmes qui ont conceu à neuf ans, voite porté enfans viouges d'un tel concept : pour ne leur manquer le moule bien disposé, & le sang alimentaire & seminal tempestiuement affluant en quantité sussifiante. Mais aussi quad il aduient consideres qu'en vne telle inclination de nature, d'éuoyer l'inclination de sthresors à cette partie vuluaire par lesdits sion de majoraisse par les permatiques, il ne se trouve assez une. grande dilatation aux petites ramifications des veines, qui du conduit seminal sont por« tez à la partie superieure de la matrice, suffi-sante pour par ce lieu là faire la vuide & tempestiue excretion de ce qui y est transmis: la fille lors peut bien auoir prematurement de grands desirs & affection de faire executer ce à quoy nature l'incline : dont si elle est renduë iouy sante elle conçoit prematurement. Sinon Casse ce sang transmis & enuoyé à cette partie, n'e-maladies. stant succé & attiré par le concept, reste pa-luant dans ces angustes vaisseaux, ou quelque fois par trop longue restagnation il encourt quelque tache de corruption, quoy qu'il soit tousiours retenu en son lieu propre: à quoy donne souvent tesmoignage la semence qui en est formee & non vuidee tempestiuement, dont se fait vn engoussement de vaisseaux, &

Des parties genitales

par consequent l'accourcissement y surue-1piniosdu nant la matrice est veue voire dite partir de ·pulgaire son lieu naturel, & monter haut, quoy qu'elle Matiz.

ne bouge de sa place.

Autres estiment que les sumees & vapeurs de la semence corrompue s'esseuent haut, au detriment des parties nobles, quoy qu'il n'y ait passage pour y paruenir. Mais bien le sang ainsi retenu, & souuent encourant quelque espece de corruption, nonobstant qu'il soit enclos en son lieu naturel: Ce qui rend ces vaisseaux trop turgides & enflez, qui s'esleuans iusques aux parties superieures, sont recogneus comme d'vne boule souleuer le ventricule, dont suruiennent les nausees & vomissements & à cause de la compression du diaphragme, sont promue, les suffocations: nonobstant que la matrice ne bouge de son lien naturel.

Ce qui à esté remarqué en celles qui ont fini leurs iours par la violence de telles maladies, Argumes desquelles les matrices ont toussours esté trouuees en leur naturelle configuration & situation tant durant leur vie, qu'apres leur mort.

Et bien que la semence genitale fust plus iaunastre & aliene de sa couleur naturelle, qui est d'estre blanchastre & fort sereuse. Il y en auoit toutefois si petite quantité que cela deargument, noit estre estimé comme de neant. Mais ce sang ainsi transmis aux vaisseaux destinez à la preparation de la semence, donnoit assez

Caufe certaine.

Camfe des vomiffements.

Suffaca-Siens.

de la femmie.

Cacesie.

indice par son exuperante qualité, d'estre cause de tout le malefice, par la turgide enfleure qu'il induisoit vers l'origine de ses gahocs naturels, suffisante pour induire lesdites

oppressions.

Dont recourant quelquesfois dans le foye, il induit de fort mauuaises habitudes, cacexies, & vitieuses couleurs, representans la quatrième espece de iaunisse, dont on void tant de filles decolorez. Puis gaignant le cœur, il donne des batemens grands & vio-lens, auec des syncopes & faillances tant lon-de cœur. gues & perricieuses, que ces pauurettes demeurent aucunesfois deux à trois heures & Faillances plus, fans aucun fentiment & mounement, voire sans pulsation, & agitation de la poitrine, non plus que si elles estoient mortes, dont estant un peu recreez & reuenues, elles Passes n'ont gueres plus de couleur force & vigueur concerts qu'auparauant, à raison que ce ne sont lypothimies stomachiques, telles que celles qui suruiennent aux femmes enceintes, dont elles sont affligez, mais vrayement caridaques pour estre le cœur actuellement offencé de la restagnation de ce mauuais humeur. Qui souuent montant encor plus haut pour gaigner le temple de Minerue, domicile de laraison, qu'il subit sans receuoir la deuë preparation qui luy est requise au pressour, comme nous sions d'e-auons remarqué au liure de la methode de spris-guarir les catarrhes, Il perturbe si bien les fonctions principales du cerueau

96 Des parties ecnitales.

que les songes turbulents, triftes, fascheux Plears. & espouuentables surviennent, les pleurs tristesses, & affreuses melancholies suiuent:

Melancho-Souuent aussi les actions inusitez, mauuaises, lie. & peruerses en prouiennent. Tant que finale-

ment ces panures malheureuses croyent au-Actions defre glees cunefois, & les assistans estiment, qu'elles

soient possedez du mauuais esprit, mais en vain Manuain car les menstrues estant promues, tous ces perefprits. nicieux accidents cessent: Tous lesquels ne Remede paroissent seulement aux filles, mais aussi aux unique.

femmes, quand leurs purgations prenans train Pour les de couler par cesvaisseaux spermatiques, vienfemmes. nent à estre retardez, ce qui n'est que trop fre-

quent. A quoy on ne peut non plus qu'aux filles recourir au mouvement dereglé de la ma-

Rejection trice, par ce quelle se trouue tousiours en son des faufes lieu & fituation naturelle, sans aucunement

varier.

On ne doit accuser la corruption de semence genitale, pour auoir la copagnie de l'hom-Conclusion. me qui les prouoque à l'eiection, pourquoy il de larra e reste à croire auec ledit Siluius, que cela doit caufe. estre rapporté à ce sang corrompu, qui actuellement remonte haut au lieu de son origine, & beaucoup par dessus, ou la matrice ne reut monter, ny les vapeurs imaginaires paruenir. Caufida Ce qui est amplement confirmé par les grandes douleurs, tortions, suffocations, fureurs, faillances, phrenesies, melancholies, & demences qui suruienent à quelques vnes apres leurs couches, par le retardement d'vne por-

marint: de quelges femmes monuelle. ment access chees. tion de leurs lochies ou purgations de l'en-

opinions.

fant, qui ne peuuent estre referez à autre chose quelconque, qu'à ce sang resté en la partie superieure par les cornes de la matrice, dont l'aliment estoit porté à l'enfant, durant le temps qu'il estoit retenu au ventre maternel. Occasion pour laquelle ces tristes meres qui ceiles qui se portent bien durant le temps que l'enfant se persent succe & attire par sa faculté attractrice, pai - l'accomtie de ce sang, apprehendent merueilleuse chement.
ment la misere qu'il leur conuient encousir, apres qu'elles ont produit leurs enfans sur terre.

Mais craignant que la confideration des effets diuers, qui surviennent à raison de la varieté de ces regions destinez à la vuide du sang menstrual, que quelques vnes peuuent bien appeller males sepmanes, ie feray retour à dire que ces toutons ou pindourles ont moyen de fauoriser grandement la delectation au coit, par l'attrition & friction qui s'en fait de la teste du membre viril ou balanus. Qui Reprise. est cause que lors elles s'enslent & tumefient d'auantage, tant finalement qu'elles iettent vne maniere d'eau sereuse, laquelle represente en consistence l'eau, en laquelle on auroit fait bouillir du poisson, que l'homme au coit sent ietter, iallir ou epliquer tanquam vibiando, ores d'vn costé tantoit de l'autre, souuent aussi de tous les deux costez, contre la partie virile. Ainsi que l'emotion de la femme, & l'orgasme s'incline plus d'vn costé que de l'autre.

Et comme on voit la saliue sortir hors de

Des parties genitales

Qualité

tion.

Similiende la bouche, en tirant promptement les leures des deux costez, remdendo, & ouurant la bouche sur vn mirouer ou autre chose polie, lors qu'vn homme à bon appetist. Ainsi cest ex-crement sort, lors que la femme sent la chair fraiche & bien affetee à son desir. Ce qu'il faut qualifier, non semence, mais excrement sereux, qui ne fauorise moins l'action du coit, & descharge desiree du bame naturel, que l'excrementeuse saliue, orexin mouere dicitur, lors qu'elle vient à descendre dans la bouche par les genciues & palais, dont aussi les amigdales de la gorge estans fournies la preparation du futur aliment solide, qui se fait dans labouche par les dents, langue, genciues & palais, lors qu'on remue dextrement les machoueres en mangeant, & puis apres aualant est aidee & fauorisee.

> Et au contraire quand elle deffaut, l'homme n'a non plus de plaisir auec la femme, qui est lors seiche & sans emotion, qu'vn febricitant se delecte à mascher & aualler la viande, quad par l'ardeur de la fieure, venant sa saliue à deffaillir, la langue est chargee de cette visqueuse & sulgineuse ordure, que le vulgaire nomme canque. En quoy quelques vns ont bien plaisamment rencontré, disans que la besongne est bien plus voluptueusement faite, quad le baril au verius est detoupé, qu'autrement. Comme il adnient lors que par ses libidineux appetis & feruent desir de ce que la femme souhaite, elle sent son affection redoubler.

C'est de l'vsage de ces petites particules,

Plaifant proverbe.

qu'il faut entendre Ouide au premier de ses Amon de fastes, ou parlant de ces nymphes & de leur Priape. vsage, il dit:

Priape fe delecte en cerre afperfion

Que les nyn phes lay fone en remps er en faifon.

Or n'est cette gracieuse saline iettee de toutes lesdites nymphes à la fois, mais ores des vnes, tátost des autres, selon qu'elles s'en trouuent plus remplies, esleuez, & tubereuses en la femme qui se delecte au coit. Dont par consequent son conduit est trouvé vn peu plus Signe de rude & inegal à l'attouchement, qu'il n'est en vne pucelle. Et est ce que les obstetrices appellent nymphes ou toutons deuiez ou deuoyez, par ce qu'il y en à qui sont vn peu prominentes & tumefiez par dessus les autres. Mais ainsi come ces gaillardes nymphes iouyssantes de leur pleine santé & gaye alaigresse, s'elleuans & tumefians les vnes plus que les autres suiuant l'abondance d'humeur qu'elles sont prestes de ietter, dont les obstetrices prennent indice de defloration, quand elles disent que les toutons sont deuoyez, donnent beaucoup de contentement à ceux qui leur vont porter Infirmisés le gracieux baiser. Aussi quand elles sont imbues de mauuaise qualité, & que leur saliue en est infectee, elles sont cause de grandes & tristes douleurs. Car c'est là que les chancres & caries vero iques ont leur fiege: C'est là quela cause de l'ardeur d'vrine ou chaude-pisse est resseante. C'est là finalement que les viceres de la vulue se forment plus ordinairement. Ce qui m'a esté rendu manifeste, non seulemet

H i

toi Des parties genitales pour l'auoir occulerement congneu, voyant sortir la matiere purulente de ces corps qui sont lors dauantage eleuez, tumefiez, senfibles, & douloureux que de coustume. Ce qui souuent done suiet à ces pauures deconfortez qui sont poiurez de ces vlcereuses caries de sentir douleur qui leur fait souuent tirer le cul arriere & grincer les dents lors du coit. Mais aussi pour avoir assisté à l'ouverture du corps d'vne femme morte d'vne fieure continué, fix ans apres auoir esté mortellement affligee d'un vicere de matrice, qui luy estoit à mon iugement, resté d'vne chaude-pisse verolique. En laquelle fut trouuee bonne quantité de ces toutons viceres & corrompus. Les testicules de laquelle restoient nets sans aucune incommodité. Comme de fait aussi ils sont trop loin du lieu auquel la virulente ma-

Du corps de la matrice, de son orifice, la lonange, & des fignes de conception.

tiere de l'homme est iettee, & le membre ma-

culé peut toucher & contaminer.

CHAP. XV.

foffe.

Miferes

des fem-

mics.

Vray po

A partie excipiente, qui admet la femence que l'homme iette pour compliment de ses libidineux de-sirs est le corps de la matrice, qui est conté pour l'arriere fosse ou re-firon troisséme & plus seignalé cabinet, au-

quel refide le vray pucelage, comme depen-

dant de la seule volonté de la fille. Car quand aux deux premiers, qui sont colloquez à l'attrectation du porche & chatouilleuses parties y contenues: & du secod mesmes, qui est reco-gneu par l'infraction & debris de l'hymen ou dame du milieu, pour de là paruenir le mébre de l'home à s'infinuer das la premiere fosse du conduit vuluaire, dit cy deuant gaine du membre viril. Cela peut estre gaigne & obtenu de force &violence, qui sera quel que fois si grande, forte & impetueule, (comme elle fut à l'en- La violen= droit d'une Lucresse) qu'un homme aura eu la ce insuppor-compagnie d'une fille sans que la chasteté, pu- sable n'est reté de cœur & mondicité soient contaminez. auribue e a N'estant la faute à retorquer à ceux qui par grande violence auroient esté forcez & contraints subir, ce que autrement ils n'eussent iamais admis ny perpetré. C'est pourquoy le prince releue, & remet, en tant qu'en luy est, ceux-là en leur entier, qui ont à luy recours, pour vne force & violence qu'ils auroient esté contrains de subir. Ie sçay qu'il sera dit qu'en Obicetion. matiere de pucelage, il n'y à de restitution à l'envier, non plus qu'à la remife de la vie, dont vn homme aura esté priué: d'autant que à prinatione ad habitum non datur reoressus. On ne peut recouurer ce dont on a esté actuellement priué d'vne telle sorte qu'on en ait perdu l'habitude.Ce que ie tiens pour veritable.C'est vn poinct dephilosophie trop vulgaire, trinial & euident pour le debatre.

Mais ie maintiens que la fille qui par force & violence aura esté contrainte subir l'ouver-

102

ture de son porche ou vestibule & de son premier cabinet vuluaire, iusques la mesmes que l'impudent curieux de rauir la fleur de son pucelage, ait par plusieurs & dinerses fois subi & fureté toutes les parties qu'il aura peu toucher par la libidinosité de son excessif desir venereique. Si est-il que la fille restera encor

Chofe no . table pour Le faiet du pucelage.

pucelle: pourueu qu'en son cœur, desir & affection, elle n'ait donné confentement aux violents embrassements, coit & charnelle copule, de celuy qui aura eu habitation auec elle. Parce que l'orifice & vraye bouche de la matrice dont est cy question, ne s'ouure & dilate pour l'admission de la semence genitale, sans plaisir & volonté, qui n'ont aucune connexite auec la pleine force & violence. Ains il demeure toussours fermé & clos, susques à ce que la fille apportant de son contentement & voloté, prenne plaisir à la culture de so jardin, qui est lors que cette partie s'esbranle, agite,

Raifon.

mence genitale, comme cy apres sera dit.

Les Grecs appellent proprement ce corps de vulue meurun , chorion . phusin , adelphun & aggeion cuiterion Les Latins l'ont nommé matricen, vuluam ou valuam : qui est autant que si vous difiez mere ou porte. Les François la noment amarry, arriere cabinet, arriere fosse, & vaisseau das lequel se fait la concept on. Elle n'est sans cause dite philis : car si elle est bien cultiuee, frequentee & fournie de semence genitale, elle produit tousiours quelque chose de soy.

rec urt & se renuerse vers l'ouale, dispose & s'ouure pour l'admission & exception de la se-

Phufis .

Quelques vns l'appellent hystera, c'est à dire dernière. Non que ce soit le dernier viscere formé, ains d'autant que c'est le dernier des principes qui met ses esprits en euidence, qui est enuiron le 13. ou 14. an. Mais ce nonobstant il se fait plus curieusement seruir, voire souuent au detriment de celles qui ont telles parties plus chatouilleuses.

C'est vn champ tressertile pour la propa- la matrice. gation du genre humain, dont les thresors cachez en nature sont tirez. Lequel seul à cest honneur de receuoir le baume naturel ou semence prolifique, au moins dont on doiue efperer frait : pour la garder fomenter & susci- touage de ter de sa faculté occulte, comme d'une vertu l'ame. specifique, & finalement l'aider & promouuoir à deuë preparation, tant que le tout soit capable de receuoir en soy l'ame creé par le Souuerain plasmateur, d'vne parfaite essence,qu'elle paroist participante de la diuinité. Ou pour l'emoins auoir telle analogie auec La Femme icelle, que la similitude dont, fait mention le est animal Prophete Moyse en sa Genese, est toute prise parfais, de la non d'autre chose. Comme n'ayant la deité rien de semblable auec cette crasse elementaire & masse terrestre, plus suiette à passion qu'à l'action. Grace si grande qu'elle nous oste toute occasion d'estimer auec quelques vns, que la femme soit vn animal imparfait.

Aussi tant s'en faut qu' Areteus estime que d'Areteus. la semme soit imparfaite, à cause de la matrice. Parce disent quelques vns, qu'il y a

H iiij

104 Des parties genitales.

tousiours à besongner & à refaire: Suiet pour lequel Aristote nomme cette partie seruile & abiecte. Quand il veut plustost que cette matrice soit vn corps animé, non comme partie seulement, mais comme vn animal cornu en vn autre animal.

Aussi ie croy qu'il n'y à aucun qui me puisse iustement denier, que ce ne soit le plus diDignite d. gne temple qui se puisse trouuer au môde. Car
la matrice, outre ce que l'architecte d'iceluy, qui est le
Dieu viuant, la honoré de sa manusacture, &
de la creation de l'homme qu'il y fait & forme
ordinairement. Il à cest honneur d'auoir esté
le premier manoir & domicille, non seulement des plus grands, nobles, seignalez &
saints personnages, qui ayent esté entre les
viuans, mais aussi du Sauueur & Redempteur
du monde, qui y à esté & sait sa residence
actuelle, l'espace de neus mois, lors qu'il à
voulu commencer l'œuure de nostre Redemption.

Blame de ceux qui accul nt la matrice.

Ce qui deuroit donner occasion de blasmer ceux qui temerairemet l'appellent partie honteuse & deshonneste, ou qui se vergongnent d'en ouyr parler publiquement. Cela peut bien estre adapté, pour dire vray, aux particules cy deuant designez, non pas à celle cy qui est la partie principale, & qui comme telle aussi recoit du souverain Dieu des graces plus particulieres & speciales, que toute autre qui soit tant en l'hôme qu'en la femme. Aussi Platon

La matrice & Theophrase Paracelse l'ont appellee aniestammal, mal, pour y auoir recongnu des mouuemens de la femme. 105

tels qu'ils semblent prouenir de volonté. De telle sorte que ti on approche des narines de la femme quelque chose odorăt, cette partie rape ce aime les & monte en haut: Si on la met à l'ouale, elle bonnes odescend bas: si sur vn des costez du vetre, on la deurs. sent incliner au costé sur lequel l'application aura esté faicte. Elle appette la semence genitale comme son baume de vie, aux fins de la Son desirà conception:rejette sagement celle qui est mau uaise & inutile, & attire auec chois celle qui est bonne & vtile, dont elle se resiouit & delecte, quand elle en est souvent embaumee. Et au contraire elle s'attrifte, irrite & met en furie, quand elle luy est déniee, excitant des mou uemens estranges & violents au detriment de Maladies la femme, si elle n'en est tempestivement con-qui en pro tentee. Comme est rendu manifeste en l'espece viennen. de iaunisse ditte passes couleurs, suffocation de matrice, fureur vterine & autres schlables.

Elle s'augmente & estend d'vne façon c'angemes miraculeuse, comme pour contenir neus à dix en gradeur enfans auec leurs lits ou arrieresaits, puis elle se retire en soy recinché & resservé, de sorte qu'il ne paroist, qu'elle excede la geosseur de

la racine du poulce.

Pourquoy le mesme Paracelse passant outre, tiré qu'il est en admiration de ses proprietez & vertus, maintien en son liure de la maest faicle
trice, non seulement que c'est vn animal parfaict: Mais aussi que toutile corps de la femme
qu'il appelle petit monde inferieur, n'a esté
formé constitué & establi, pour autre suiet que
pour le ministere d'iceluy. Cest donc vn mon-

106 Des parties genitales. de formé pour cest animal : C'est vn monde qui's'orne establit & dispose pour le seruice de cet animal : C'est en fin vn monde duquel la fanté, bonne habitude, & louable difposition depend du contentement & bonne constitution de cet animal.

Ce que l'ancien dictateur en Medecine d'Hippor. Hippo. à de long temps remarqué, quoy qu'en termes qui ne sont si expres. Quand il dit en vne infinité de lieux, tant de ses Aphorismes que des liures qu'il à suscris des maladies des femmes. Que quand la matrice se porte bien, la femme est bien disposee & iouy sante d'vne bonne & parfaite santé.

Si la matrice est bien & deuëment purgee

Confente. ment uni werfel.

la femme est saine & dehet. Mais si elle est infirme, malade, ou mal purgee: comme il aduiét au retardement des fleurs, menstrues, lochies, femence genitale & autres excritions qui luy sont peculieres, lors les maladies surviennent en si grand nombre & quantité que merueilles. A quoy s'accordent facilement voire sans aucun contredit Galen, Auicenne, Auerrhoes, mesmes & tous les autres Medecins tat Grecs, Arabes, Latins que des autres nations.

Compositio Elle est composee de deux tuniques, desquelles l'vne est aspre en l'interieur & principalement vers le fond ou elle se trouve fort ridee, qui luy est propre & pecu'iere, laquelle peut estre diuisee en deux, l'autre luy est communiquee du peritoine, dot elle est couverte. Celle qui luy est propre est forte, nerueuse & mebraneuse, tissue de trois sortes de fibres : les preunes desquels sont sitt ez en long, qui est de-

we propre.

puis son orifice iusques au fond, dot elle s'ai-

de pour attirer la semence genitale.

Les seconds sont obliques, dont elle s'ayde Trois sorà chasser, vuider, & mettre hors ce quelle trou tes de fin ue estre en soy de superflu, inutile & vicieux: bres. comme le sang excrementeus ou la semence qu'elle auroit attiree, lors quelle vient à la sentir & recognoistre inutile, & finalement l'enfant auec son lict, quad il est meur d'aage, ou autrement elle sent qu'il luy est moleste & onereux. Les troissémes sont les obliques, qui fauor sent la retention de la semence prolifique,& de l'embrio tant que besoin est.

Elle à esté formee molle & membraneuse à Qualité. fin qu'elle se peust aisément enlargir, dilater & resserier quand besoin seroit. L'autre tunique

est fort simple.

Son temperamment est froid & humide. Tempera.

Elle est situee entre l'intestin droit ou boyau culier, & la vessie destinee à l'vrine, fans qu'il y ait rien interposé, fors & reserué l'omentum, qui quelques fois descend entre la Sination. matrice&veffie vrinaire, en celles qui ne l'ont assez releué vers la ratte. Dont la conception est empeschee en celles qui sont trop graffes, dit Hippocr. qui ne peuuent conceusir iusques à ce qu'elles soient emmaigries.

Voila le lieu ou l'homme est premierement formé, nourri & entretenu : sçauoir est entre les regions destinez aux plus ords & infaits Abiettion excremens qui soient au corps, pour finalemet de Phomme estre conuerti en poussiere, petite occasion de se rendre tant fier, orgueilleux & superbe qu'il

se monstre trop souuent.

168

Des parties genitales

Cette place luy à esté designee par nature, à sin qu'en sa grande delatation elle trouuast cause d'v lieu conuenable & que pour le soustien d'vn si me telle si-pesant fardeau dont elle se trouue souvent empeschee, comme de sept enfans que la semme porte ordinairement d'vne ventree en Egypte & de douze à treize que quelques semmes ont euz aussi d'vne seule portee au témoignage d'A ristote, elle eust les ostes iles & pubis pour so support soustien est les seules pour so support sous seules de la seule seule

support, soustien & desfence.

Auparauant qu'elle ait esté arousee du sang menstruel, elle est fort petite, variant toutesfois sa grandeur selon l'aage', temperamment, abondance des purgations menstruelles & vsage venereen. Et toutes sois elle n'excede l'articulation de l'os sacré auec le premier spondile des lombes, & à peine paruient elle à la
hauteur du sonds de la vessie vrinaire, quoy
que vuide d'vrine. Mais quand elle est pleine
d'enfans elle paruient iusques au sond du
ventricule comme cy apres sera dit.

Elle est disposee dans le corps de la semme, com ne vne bouteille tant soit peu plus longue que ronde, son orifice ou goulet est

tourné contre bas.

Quatre veines & autant d'arteres luy sont implantez, qui prouenans, tant des spermatiques, que de la divission lombaire, luy portent sa nourriture de chacun costé. Dont và pluvaisseux. sieurs rameaux qui s'ynissans bouche à bouche communiquent les vns aux autres leurs sucs & humeurs. Desquels à ce moyen la tem restiue vuide & euacuarion est faicte, tant par le

Grandeur

Form'.

corps, que par le col de ce viscere.

Elle à aussi l'insertion de quatre nerfs: deux desquels viennent de l'os sacré, & deux autres de la sixième conjugation des nerfs mols, qu'on remarque facilement s'estendre par sa circonference, & signamment au fond, entre sa propre membrane & celle qu'elle em-

prunte du peritoine,

Sa bouche ouorifice ditte l'ippion ou pe- Orifice. pillon en celles qui ont eu habitation d'homme est en declif, ouverte comme d'vne scissure labieuse, tendant non de haut en bas comme l'ouale ou l'ouuerture qui est au balanus:mais d'vn costé à l'autre, presque en la sorme de la bouche d'un petit chien nouuellement nay, Muste de dont aussi elle est ditte rictus caninus, mufle chen. de chien. Ou comme labouche d'vn poisson vulgairement nommé tenche, ou suyuant ce qu'on remarque en la lettre Grecque @ dont Tenche elle porte le nom de tenche & grand the- Thisa. ta.

Cette bouche s'ouure aisément libremet & voluptueusement, quand il est question de Ouverture receuoir le sperme viril, dont elle est friande d'icelle. & avide merueilleusement. Occasion pour laquelle l'homme la sent au coit voltigeant comme vn papillon ou mouuant comme vne tenche, pour luy venir par internalles baiser& succer l'extremité du balanus, pretendant auoir son baume naturel.

Sa grandissime dilatation voire iusques à delation, miracle, est quand l'enfant destrant iouyr d'vn air plus libre, & lieu plus spatieux, s'euertuë de

Nerfs:

Des parries genieales

DIE Comme aussi il est besoin d'vne merueilleuse relaxation en cette partie, lors dupact & accouchement, pour le passage, tant de l'enfant ou enfans que de leurs lits ou arrierefais.

Puis à l'instant mesme de l'emission d'ice-

Refferrement .

luy elle commence à se retirer & refermer, de telle sorte qu'elle ne reste gueres plus large qu'elle estoit auparauant. Mais sa plus grande compression & angustie est quand elle à receu de l'homme la semence genitale, car lors elle est tellement ressertee, qu'on n'y pourroit met tre le bout d'un poinçon ou eplingue sans vio Forme de lence. Difant Hipp. en l'Aphor. 51. de la fect. apres ta co 5. La bouche de la matrice se comprime grandement en celles qui ont conceu. Et lors on ne la trouue seulement labieusement resserree comme elle estoit auparauant, mais elle se com prime de telle faço qu'il paroist d'vn triangle,

Sizue de comme quand on presse bien fort le poulce conception contre les doigts indice & moven, faisant come l'on ditle cul de poule, vrai indice de con-

ception.

On trouve à la verité ce conduit bien ser-Resserre- ré aux pucelles, mais molasse & sans aucune mens des dureté, 'non plus qu'on pourroit trouuer metpucelles. tant le doigt dans vne peau d'anguille qui seroit pressee par l'exterieur. Maisquad la semelle s'est exercee aux voluptueux embrassemens, cette bouche s'affermit & renuerse aucudefloration nement vers le conduit, pour aller cercher ce qu'elle desire, que les obstetrices appellent recoquiller: & est lors que vrayement elle

refferremes c:plion.

represente la figure du theta ou bouche depetit chien, & ne doit la fille estre reputee vraiement depucelee, iusques à ce que ce signe apparoisse, quelque force qu'on luy ayt peu faiie.

C'est la troisséme porte du pucelage, dont cy deuant nous auons fait métion, laquelle ne s'ouure en recoquillant ou renuersant, iusques à ce que la fille prenne plaisir à la culture de Lemembre son iardin. Et encor quelque ouuerture qu'il y viriln'en. puisse auoir, iamais le membre viril n'entre te dans la dedans, pour long & subtil qu'il puisse estre. Il suffit bien à ce petit monde superieur de Paracelce, d'enuoyer sa sensible influence, bouillonnante & escumeuse de l'esprit cordial & etheré, par son laboureur porte-semence, iusques à cette porte. Ou si elle se trouue agreable, elle sera admise auplus secret cabinet & arriere fosse, pour la promation de la plante humaine. Sinon elle recoulera quelque temps apres, excluse quelle aura esté comme inutile.

C'est iusques à cette partie que l'obstetrice doit toucher la femme, quand elle desire l'obsserve se sonceu. Non seulement s'ar-ce. rester à mettre la main sur le ventre. Car poutfant le doigt du milieu, dit maistre doigt sufques à cette partie, si elle est comprimee en soy & resserre, representant quelque maniere de triangle, si estroitte qu'il parroisse bien qu'on ny puisse rien auancer en dedans sans violence, c'est le plus certain figne de conception con egion,

qu'elle doine desirer.

Mais de s'arrester à toucher le ventre en l'exterieur, quoy qu'en la region de la matrice peu au dessus de l'os pubis ou barrier. Ou bien à mettre vne gousse d'ail, ou quel que chose odocant, comme du musc ou ciuette, bien enue-Pour : co- lopé, dans le conduit, pour par apres remarquer gnoffre fi fi l'odeur en reuient aux narrines. Ou bien faiune semme re boire de l'hy dromel preparé auec de l'eau de à concess. pluye, à la femme qui se va coucher, pour de la inferer, que si le fumet de ces odeurs se represente en haut : ou apres l'ysage d'eau miellec, elle sente des venteuses trenchaisons, qu'elle

est enceinte: Sinon quelle ne l'est pas : Cela est souuent fautif. Car dés ses premiers iours la

matrice est tellement couverte de la vessie, Canfe de qu'elle nepeut estre touchee au trauers d'icell'abus. celle. Et quand les femmes sont de trop dense & espesse tissure, que le sage l'ernel appelle vice en la matiere, l'odeur de ce qui aura esté poussé dans le conduit, ne pourra gaigner le haut, quoy que acre ou soef fleurant. Et si la femme est acccustumee de boire de l'hydromel, ou quelque breunage doux, elle ne sentira

des tranchees.

Et d'ailleurs les vrines sont à ce faict du tout inutiles. Ainsi de tous ces signes on n'en peut tirer aucune cognoissance qui soit cer-taine, & à quoy il se faille arrester.

En quoy d'autant que ie voy plusieurs Grande femmes tant curieuses de sçauoir si elles ont conceu, que souvent leur curiosité est si grandes manes de, pour n'auoir loiter d'attendre le temps conuenable pour en tirer la vraye cognoissance,

temerité

tire cela est cause de leur faire perdre leur concept, tant elles se font indiscretement toucher à des obstetrices, voire mesmes ignorantes, qui au lieu de sonder doucement la grosseur & ren tence de la matrice, pour la conferer auec la constriction de son orifice, elles s'y comportent tant lourdement & indi/crettement, qu'elles meurdrissent l'enfant, oubien luy font ouuerture pour sortir premarurement: i'expliqueray ici les signes ausquels elles auront recours, pour sçauoir & cognoistre si elles auront conceu ou non : les fauorisant en cette part à mon pouuoir.

Quand donc il aduient qu'apres vne plai-signe de

fante & ioy cufe habitation qu'vne femme au-cuceptioni ra eue auec son mary, voire plus delectable qu'elle n'auoit accoustumé (car sans le plaisir cest acte n'est accomply.) Tost apres elle viet à sentir vne compression & resserrement de la bouche de la matrice, qui se retreignant & resferra it en soy, pour la garde & conseruation de la temence retenue, luy donne vn sentiment, ion seulement au bas du ventre, mais auffi iusques aux flancs, auec vn perit & leger frisson, quasi tel qu'on peut sentir, quad en bonne & legitime santé on à rendu son vrine: Causant quelque petite & momentance bas ventre.

A quoy suruient vne petite froidure du Signe pris col, pesanteur de langue, telle que la some est de l'hom-veue balburier en parlant, non sans vne aggra-me. uation & pelanteur, qui l'incite à dorrair. Et

Des parties genitales 114 si la femme est familiere de soi. mary (ie parles ici du concept des femmes pudiques, remettant cy apres à dire des vilaines & impudiques) il dir qu'il à retiré sa partie virile seiche & desnuce d'humidité, en son extremité. Que mesmes elle nesente recouler la semence virile quelque peu de temps apres, comme e... anoit accouftumé.

Et pour plus grande asseurance, si la femme met son doigt dans son conduit, elle trouuers Signe pris l'orifice de la matrice resterré & comprimé en soy, de telle sorte qu'elle n'y pourroit pousser ou mettre dedans le bout d'vn ferret d'aiguillette, d'autini qu'il est rendu tant estroit par cette compression, qu'il fait comme on dit le cul de poule, figure qui approche aucune-

ses purgations naturelles, ou bien en faute d'i-

ment de la triangulaire. Au bout du mois, la femme au lieu d'auoir

de l'arti.

fice .

celles, sentir vne lassitude & pesanteur de ses membres, vient au lieu de tout cela à se trouuer plus legere, dispose, & menuë que de couftume, de sorte qu'il luy est aduis que ses habits luy tombent, come luy estans trop larges & mal ioints à son corps, dont elle est incom-Des tesius. modee de quelque douleur. Elle sent ce nonobstant ses tetins ou mammelles plus fermes, durs & enflez que de coustume & de couleur plus brune, & signamment entour les papilles, qui aux femmes blaches se trouuent lors plus rouges & vermeilles que de coustume, & en celles qui sont brunes, elles deuiennent roufses & releuez contre haut , tant en l'yne qu'en

l'autre.

Suruiét aussi lors vue maniere de dedain, depit & chaleur, qui n'auoit accoustumé d'estre,
auec vn mespris d'admettre & receuoir la

compagnie de son marv.

La face devient lentigineuse, marquetee de pelaface, quelque varieté de couleurs & rougeurs, à cause de l'orgasme & agitation du sang, qui trouvait le passage ordinaire empesche remonter haut, Ce qui leur cause vne pesanteur achommement & endormissement apres le n.ager, auec ce que leurs yeux deviennent vn peu Des yeux; plus ternes & ensoncez dans la teste, qu'ils n'auscent accoustumé.

Et lors viennent à mespriser les viandes, Insperesauoir nausee & enuie de vomir le matin, aucu- ce naugee. nefois aussi quelques vnes vomissent, ou pour le moins elles crachent souuent vne saliue fort aquatique, qu'on appelle cracher sur les tisons, desirent des aliments estranges & inufitez, auec vne si ardante cupidité que souvent leurs enfans en portent les marques, quand ils viennent sar terre, si elles ne sont contentes & rassafiez, endurant ce mal qu'on nomme pie ou picca. Ce qui aduient, dir Galen, principalement au temps que les cheueux commencentà venir à l'enfair, oni est au second mois, a son opinion. Et est autsi lors au dire de Pline, Temps des que les douleurs de teste leurs sont plus fre- pius grad quentes auec les vertiges, scotomies & plus accidents. grand mespris des viandes, estans leurs sleurs ou purgations naturelles retenus sans cause manifelte.

I ij

Des parties genitales. 116

Leur ventre est plus gros, ferme, & dus d'vn costé que d'aurre.

Leur vrine à vne subfidence areneuse.

Le pouls est inegal, ores grand, tantost

petit.

Et à la verité vne femme sent lors le degoust augmenter auec foiblesse & debilité telle, permiti.u qu'elle se propose d'estre malade de quelque autre maladie, dont consultant les Medecins, sans leur exposer tout ce que dessus, elle obtient ordonnance d'iceux, de purgations & saignez, qui sont à son detriment, parce qu'elle en est induite à descharge, & souvent à de grands & griefs inconveniens. Et ce faute d'auoit la patience d'attendre le temps conuenable, pour en auoir congnoissance pleine, qui est le troisième ou quatrième mois, qu'el-

Entier indice de groffeffe.

Opinion

15.

L'etinion d'ari tota reiciter.

ques vnes disent sentir à lix sepmaines. Ce qui fa t reietter l'opinion d'Aristote, quand il veut au l. 2. ch. 3. de l'origine des animaux, que l'ame n'entre au corps de l'enfant plustost que le troisième ou quatriéme mois. Car posé le cas qu'on n'y sente plustost le mounement qu'à trois mois, comme aussi c'est le plus ordinaire.

les sentent mouuoit leurs enfans. Que quel-

Si est-il complet nonobstant, & ne luy reste que la force des parties pour le faire pa-

Foiftre.

Et au cas que l'enfant fust tant tardif en son agitation, que le desiré mouvement ne suruint en ce temps là.

Si le desir de la mere est fort grand, de le

pronoquer à donner indice de foy par le mon- Moyen de uement. Elle pourra suiure le conseil de Car-saire moud.n. Qui est de mettre vn linge mouillé d'eau farc. froide, sur la partie du ventre qui est plus tumefice.

Car l'enfant sentant cette incommodité, s'agite & refuit. Et faut reiterer l'application de ce linge, deux ou trois fois. Ce qui est plus asseuré, dit-il, quec l'eau, qu'auec le vin, qui cente la teste.

De tous lesquels signes, & principalement conclusion de ceux qui sont attribuez au premier & secondmois, si la plus grande part apparoist, la femme se doit affeurer d'auoir fait si bone pescherie,tat que sa nasse en est demeuree pleine, dont le mounement venant tempestiuemenr,

la rend pleinement affeuree.

Auant lequel, l'obstetrice qui par importunité sera contrainte de toucher vne femme. pour luy dire son aduis sur le fait de la conception, fera office de sage femme, si elle luy coseille rendre son vrine, apparauat que d'y mettre la main, à fin que cest excrement ne l'empesche de toucher la matrice, qui estsous la vessie vrinaire. Et en outre de faire en sorte d'unir de qu'elle ait esté en selle, soit naturellement, sage femou à l'aide d'vn lauement, de peur qu'elle ne soit trompee par les excrements fecaux, qui restans dans l'intestin droit pourroient trop souleuer la matrice qui est dessus, & luy donner quelquefois vne fauce opinion qu'il y eust concept. Ce qu'estant deuement fait, & la femme bien situee sur le dos, elle maniera

le bas du ventre tant doucement, quelle sie puisse blesser le petit embrion, qui est merueilleusement tendre & delicat. Puis mettant le doigt dans le conduit, pour auoir moyen de congnoistre de l'ouuerture ou clausion de la bouche de la matrice, elle y apportera vne telle modestie, qu'elle n'y face aucun essort, pour euiter de l'offencer.

Indice de conception d'un fils.

Quand à celles qui sont curteuses de sçauoir si c'est vn fils ouvne fille qu'elles ont conceu. Illes le pourront à peu pres consecturer, par la frequence des signes cy apres designez, qu'elles auront sents plus en vn co-

fté, qu'en l'autre.

Car si le costé dextre s'est senti plus émeu de frissonnement, que l'autre. Le visage se monfire plus vermeil, l'œil plus gay, mobile & vis audit costé, le tetin aussi plus ferme, la papille plus rouge, ou brune & releuee, qu'au costé senestre. Que le mouuement de l'enfant soit suruenu dans le troisième mois & demy. Le costé dextre est plus plain, dur & ferme que l'autre, & tout le ventre plus rond. Ce qu'estant curieux de remarquer faut faire coucher vne semme sur le dos, sur vn matelas à ce qu'on ne soit trompé par la molasse situation.

Si estant debout, elle est plus encline à auancer le pied dextre à la premiere demarche, que le senestre. Et estant bas assise, elle appuye plustost la main dextre sur son genouil, que sur le senestre, pour aider à se leuer. Lorsqu'elle est prouoque à ce faire.

de la femme.

Tout cela particulierement suruenant au co- D'osefil-ste dextre donne indice qu'elle à conceu vn ie. fils, Mais quand an contraire il suruient au costé senestre, c'est indice d'vne fille.

Quanda ce qui est du general : la femme Aures s. sent vne plus gaye gaillarde & leste habi- mes gene. tude par tout ion corps, durant tout le temps "at de sa grossesse, le teint de son visage est plus vermeil & poli, & les papilles ou mammelons mieux releuez en haut, les yeux portent plus de gayeté & viuacité, quand la femme est encainte d'vn fils, que quand c'est d'vne fille Parce qu'il se trouue plus de chaleur, ou il y a conception d'vn masse, que quand c'est d'v-ce qui est ne semelle: Occasion pour laquelle tous ces courre le signes paroillent.

Et parce qu'il aduient quoy que rarement 180/6. qu'yne femme ait ses purgatios naturelles durat le temps de sa grossesse le sang sera trouvé couler le 30. iour en celle qui est grosse d'vn fils, & au 40. à celle qui aura conceu vne fille,

Hipp. au l.de la nature de l'enfant.

Signes de nucel see de defloration. CHAP. XVI.

Es signes de conception cy deuant Lies le Prepresentez, pour en seruir les fé- mariege. mes chastes & pudiques, qui sous le Sacrement de Mariage desirent tousiours voir vn lien naturel de leurs maris & d'elles, pour maintenir & augmenter l'amitié prouenant du lien spirituel, promeu au moyen de la foy reciproquement.

donnee, le nom de Dieu inuoqué, en la prosence de leurs parents & meilleurs amis : m'a conuié à l'explication des signes & indices par lesquels on doit congnossifre si vne fille est encor pucelle ou non, & si estant denuee de ce precieux gage de pucelage, il se trouue en elle trace de membre viril seulement, ou indice quelle ait porté en ses slancs, & produit enfant sur terre.

L'erveur commun est cause de seste perguission.

Chose tant necessaire, pour diuerses occasions qui se presentent iournellement. Et en
laquelle i'ay veu lourdement broncher quelques vns de ceux qui se vendiquent la congnoissance de nature, & des parties du corps
humain, & encor plusieurs de celles qui pour
ignorer la decente & naturelle structure desdites parties, meritent plustost le nom de mediastines, que d'obstetrices. Occasion pour
laquelle l'œil sacré de iustice est souent deceu, dont ensuiuent plusieurs sentences cornues, qu'on est contraint de reusquer au
grand scandale de ceux qui ont esté employez
aux visitations, pour rapporter la verité du
fait.

Çanfe de la

En quoy faisant ie ne suiviray le stile que i'ay tenu en la perquisition des signes de la conception desiree par les semmes chastes, qui comme associez par mariage, respondent sagement & selon la verité du fait, aux interrogations qui leur sont faites, touchant le suiet pour lequel elles consultent.

Tout l'opposite dequoy aduient sur le fait des

litigieuses contentions, suruenantes à cause de force alleguee ou deniee. Car lors vous ne gaignez rien d'examiner de bouche vne fille, par ce qu'elle respond ordinairement contre la verité. De sorte qu'il faut necessairement recourir à l'examen des parties de son corps, pour de la tirer les signes & indices dont elle sera conuaincue de la verité du faict conten-EICHY.

Ces signes quoy que nunereux, penuent des signes, estre reduits à deux especes : estans les vns exterieurs & communs, les autres interieurs &

propres.

Le premier desdicts sign exterieurs & signes to-communs est pris des yeux qui sont veus «ex des beaux auec vne naiue gayeté en la pucelle. yeux. Mais apres que la fleur de pucelage à esté cueillie, le blanc de la tunique conionctiue qui est en l'œil paroist terne, & est aussi le regard plus trifte qu'auparauant. En quoy il faut auoir égardà la nature particuliere d'vne fille, pour ne se tromper pas. Car il y à des filles qui de leur habitude peculiere, ont la couleur des yeux plus ternes & le regard triste. Ce qu'il ne faut par consequent attribuer à la defloration. A isindre qu'il y à des maladies qui peuuent causer ces mesines accidents, ausquelles il faut prendre garde.

Le visage qui est en la pucelle net & poli, est rendu par le coit marqueté de taches rou- Du visige ges, rousses ou noiratres littes lentilles. quoy sera aussi notté qu'il y en à plusieurs qui sont lentilleuses de leur habitude particuliere

Disting

Signes de pucelage 172

ou pour quelque fieure & retention de purga.

tions qui leur seroient suruenus.

Le bout du nez qui se mostre plus charnu en Dung, la pucelle, apparoist aucunement decharné & fendu en celle qui à perdu son pucelage. Ce qui ne prouient de ce que les narines se dilatent dauantage. Mais plustost à raison que le trauail d'esprit & agitation corporelle, qui perturbent aucunement celles qui par larcin ou autrement s'appliquent aux embrassemens des hommes. Pourquoy cela n'a beaucoup de certitude, estans toutes parties du corps formez, telles qu'elles sont dés le ventre maternel.

De lausix

na :zie.

Quand la fille commence à jouyr de l'embrassement de l'homme, sa voix qui estoit claire auparauant, com nence à serendre plus forte & aspre, que les Grecs ont appellé iragen, bouquiner. En quoy sera consideree la naturelle disposition de la voix, qui est plus forte en quelques vnes qu'aux autres, & s'il y à quelreume ou defluxion qui de cas fortuit l'ait asprie elle se trouue encor plus rude.

La fille qui en pleine santé iouyssoit de De l'in. fon pucelage, quand elle vient à estre agitee punco par l'effort de l'ouverture qui se fait de son cabinet, entre en quelque desdain des viandes, voire mesmes est souvent surprise de nansee & vomissement. Ce qui augmente de trop quand elle est si bonne à la pescherie, que sa nasse est tost remplie : dont on prend indice de perte de pucelage. Mais il faut bien auoir elgard que ces accidents ne soyent suvuenus à raison de

quelque maladie, dont elles soyent vexez : en

quoy on pourroit estre deceu.

Tient le vulgaire, que la fille à le col plus giesle & menu quand elle est iouyssante de son pucelage, qu apres que cette fleur luy à seur du col esté rauie. Et pour faire iugemet de cette qualité, veut qu'auec vn fil on mesure la grosseur du col, puis qu'on estende cette mesure depuis le menton iusques au sommet de la teste.

Et si la mesure n'y peut estendre ou est égale, la fille est encor jouy sante de sonpucelage. Si au contraire elle ny peut paruenir, c'est

ligne de defloration.

Chose tant incertaine que rien plus d'autant qu'il y à des filles qui de leur naturelle conformation ont le col fort gros, de telle forte que la mesure outrepassera, autres qui l'ont si menu, que cette longueur ne pourra s'estendre insques à la sommité de la teste, voire sans auoir, on ayant en habitation auec l'homme.

Dit aussi qu'en la pucelle le bout du te-tin ou papille, c'est ce que l'enfant prend en sa bouche pour succer le laict de la mere nourrisse, est de mesme couleur que le reste du tetin. Mais qu'apres la defloration il est rendu rouge, en la fille qui est blanche de nature, & en la brune il ternit & deuient tanné. Cela apparoist quelquesfois à la verité. Mais il se faut bien garder d'estre trompé par l'aage. Car il se ttouue de vieilles filles qui auront le bout du tetin tanné, quoy mesmes qu'il soit tenu pour constant & certain qu'elles

124 Signes de pucelage soyent iouy stantes de cette premiere fleur.

Quand ladicte papille est releuce cest in-

Bois d' A - dice certain de conception.

Tiennent aussi plusieurs que si vous puluerisez vne petite quantité de bois d'aloes, & la baillez à boire à vne fille dans quelque breu uage que ce soit, ou bien à manger parmi sa viande: si elle est vierge elle pissera inconti-

Bel' Apas nent, finon elle n'en fera esmuc.

Le mesme tiennent ils pour les sueilles de l'apas, qui estans iettez sur labraise pour en faite receuoir la sumee on parsum à vne sille: car si elle est pucelle, lors elle deuiendra passe: autrement, non. Choses tant veines & incertaines qu'il ne s'y faut aucunement confier.

Du laich aux mimmilles.

Autre chose est du laict qui paroist aux tetins d'vne fille. Car combien que quelques vus veuillent couurir & cacher leur forfaict soubs pretexte de la sentence d'Hippocr, en l'Aphor. 39. fect. c. Que si vne femme sans estre enceinte, ou auoir enfant, à du laict aux mammelles c'est signe que ses purgations naturelles sont retardez. Si est-il qu'en ce lieu il entendparler des femmes qui ont ja eu en fans Aufli vse il de ce mot enni non de courn qui fignifie vne pucelle ou fortlieune femme. C'est pourquoy les Logiciens me semblent fort bié conclurre quand il difent. Elle à du laict aux mammelles, elle à donc eu enfant. Quandà moy ie ne troune de signe plus certain pour les exterieurs

Quelques Medecins desirans tirer co-

gnoissance de ce secret par l'inspection des vrines, ont couché par escrit, que quand on void l'vrine liuide, vn peu plus espesse que de coustume, & aucunement trouble: en laquelle, si elle est tant soit peu remuee, apparoissent plusieurs petites bouteilles ou bulles y volti- prin de l'é geans & remuans parmi le corps d'icelle, mon- vine. tans haut, puis descendat bas, comme atomes. Et que au deilus & en la substance d'icelle apparoissent quelques nuages blanchastres, approchans aucunement à la ressemblance de laine cardee, mal iointe & peu vnie: auec vn cercle de diuerses couleurs, imitant la varieté de l'arc, dit Iris, qui se void au Ciel en vn temps aucunement nebuleux. C'est disent-ils figne de defloration. Comme estant cettevrine contrairejà celle de la pucelle, qui est ordinairement claire, plus lainue, & aucunemet inclinant sur le coton. En quoy ils se trompent à monjiugement, d'autant que la pucelle est suiette à toutes les maladies que peut encourir celle qui est depucelee, qui peunent faire changer l'vrine aussi bien en vne saison qu'en l'autre.

Pourquoy cest vne chose tres absurde & aliené de raison, d'attendre ingement de la presence ou absence de pucelage par l'inspe-ction de l'vrine. Aussi dit Liebaut que la fem-me à trois trous sous la queuë, dont l'vn est de- fibie perftinéjà l'vrine. Les autres ont efté formez pour cec. autres vsages,& ne coule l'vrine par le incres ou col de la matrice, comme cy dessus à esté dit, pour nous donner signal de ce qui s'y faict

Signes de purelage 126 & pratique, c'est pourquoy il ny faut auoir

égard.

Les obstetrices ont recours à l'inspection de la situation du poil qui est en la morte, & tiennent que quand il est droit & bien situé, D\*poil. cest signe de pucelage, mais quand il est rele-ué, biaisé ou repapillé, c'est signe qu'on s'est trop appuyé dessus, pour ainsi le releuer & mefler.

En quoy elles se peuuent tromper en toutes manieres. Car souuent la fille perd son pucelage auant la puberté, ou en tel temps d'icelle que le poil est trop court pour se mesler.

Et quand bien il seroit parcru, il n'en pourroit toutesfois donner indice. Par ce

qu'il est crespé, & en outre qu'il n'est question d'vne action qui ait esté faite à l'instant. Il y à du temps interposéentre le iour de la visitation qui sera faicte de son corps, durant lequel, le poil se peut bien redresser & re-prendre sa premiere situation. Pourquoy elles ne peuuent tirer de ce indice qui vaille.

Le dernier de ces signes est par elles pris de la retention des purgations. En quoy elles se-ront deceues. Car les purgations ne sont re-tardez pat le coit, si de la n'ensuit conception De la resentio des purgation. ce qui n'est tant frequent qu'on pourroit dire, à cause que tous coups ne poitent pas, aussi auroit la semme trop peu de temps à se iour. Si à chacun coup elle venoit à conceuoir. R par consequent elles n'en peuuent faire reigle. Et qui plus est il y à vne infinité de maladies & indispositions qui peuuent causer la retentien des purgations, voire en vne pucelle, dont ne faut inferer qu'elle ait laissé fouiller la taupe, qui destoure plussest le conduit, & donne voye aux purgations naturelles, que retardement, veu que tout mouvement eschau fe, & la chalcur ay de à promouvoir & faire abondamment couler ce qui auroit esté retenu & cohibé par la froide & tranquile oyssueté de la pucelle.

De tous ces signes il est rendu manifeste Conclusio.

qu'il n'y en à, en quey on se doyue arrester,

pour en tirer iugement certain.

Il faut donc necessairement auoir recours aux locaux & particuliers, comme tirez du lieu auquel la violence à esté faice, pour en rauir le pucelage, ausquels il est necessaire que le furet laisse trace & indice de soy, par ses vestiges: suiuant ce que cy deuant à esté am-

plement expliqué.

Toutes fois pour tousiours de plus en plus reuoquer la memoire aux signes qu'il faut tirer de ce chatouilleux & lubrique subiect: ie les representerai icy en bref, pour le faict de pucelage, en deux tables diuerses. La premiere desquelles contient les signes propres & peculiers. La seconde, ceux qui sont vulgaires & communs conuenables à ce suiet.

Chacune d'icelle est formee de trois colomnes: En l'vne desquelles qui est au milieu, font exprimez les noms des parties tant prospres que vulgaires, ou y en à diuersité, à ce que ils soyent cognus de tous. Au costé senestre de laquelle sont les signes de pucelage, & au dextre, ceux dessorties.

| -                                                                   |                                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Signes de pu-<br>celage resseat<br>en la fille.                     | Les noms des partico<br>les dont les fignes<br>sons tirez.              | Signes de per-<br>te de puce-<br>lage.         |
| V ni & serré                                                        | 1. L'os pubis dit<br>barrier ou berte-                                  | Entrouvert,                                    |
| Peu aparent<br>& infiltré.<br>Resserrés,&<br>iointes aux<br>labies. | ran. 2. (Moris, Gaude mihi. 3. Oreilles, xíles haleron, ládies haillon. | Prouinét & découuert,<br>Eleuez, & dissointes. |
| Blanchastre<br>& éleué.                                             | 4.Colomne droi<br>te, enchenart,<br>barbidaut, quin<br>queral.          | Rouge & en fonce.                              |
| Releuez en dehors.                                                  | j.Nymphes grā·<br>des,barbole dā·<br>die.                               | Enfoncez<br>vers l'inte-<br>rieur.             |
| Serré & e-<br>stroit.<br>Poli & tout                                | 6. Ourachos, guilvehard. 7. Vouté, entre-                               | Dilaté & é-<br>largi.<br>Ridé.                 |
| vni.                                                                | pend, entrepé.<br>8. Hymen, dame<br>du milieu, dona                     | Romru.                                         |
| 201201010                                                           | dumiec.                                                                 |                                                |

Entieres

or defloration. 2. Aponeuroses Pendantes. Entires. d'hymen balunaux, bouts das coftas. 10. Filets du lip-Non appa-Apparents. pendis, ou virents. lipendis. Apparent& Cache. 11. La premiere partie du col fendu. de la matrice, guilloquet, gingibert. Enflez. Non eleuez 12. Petites nymphes, toutons, tres, intrans, pindourles. Molle&clo 13. Bouche de la Ferme, &ou matrice, theta uerte. fe. mufle de chié Renuersez 14.Les leures de Droites. vers le decest orifice, lipion, pepillon hors:

Indices de pucelage. Noms des parties De defloration. dot font tirez les Triftes & baif Beaux & droicts. Les yeux Sez. Terni. Beau & blanc. Le blanc Marquete Blanc & poli. Le visage. Maigre & at-Le nez. Charmu. tenué. Fort afpre

Claire&cplaisate Voix.

Bon. Sigues de pacelage

L'appetist des Mauuais,
viandes.

Plus gros. Grefle&menu Lecol. P'us gros. Mediocre. Tetin. Blanche. Papille. Rouge, tance, Claire. L'yrine. Trouble. Estroit. Elle coule. Large. Poil du penil. Releués Poli.

Tous lesquels signes ont esté cy deuant si bien exposez qu'il n'est besoin que d'y auoir recours pour l'intelligence de cest abregé.

Scaucir si La fomme a porté entant ou non

Et par ce qu'outre le point de defloration, il est souuent vtile de cogneistre si la semme à produit enfant sur terre, ou non. Faut pour ce suiet considerer quelle est la disposition des labies du col de la matrice dites guillochet ou gingibert. Par ce que cette partie qui est violemment ensonce en l'interieur, par l'effort du membreviril, est peu apparente en celle qui n'a encor eu ensant. Mais quand il en est sorti des éclats, on la voit prominente vers l'exterieur, & plus lippue qu'auparauant.

Labies du tol de la matrice.

La colomne droitte, enchenart, barbidaut ou quinqueral, qui au deduit venereen est tellement deprimé & enfoncé qu'il se rend fort peu apparent, & tont rougeastre, voire mesme comme écorché au commencement de la desso ration, à cause de l'attrition & violente friction, en celle qui s'en est fait donner à plaisir, sans auoir conceu: se rend fort prominent, come reietté en dehors, & quelque peu plus blachatre, en celle qui à produit enfant sur terre, pour ne receuoir plus tant de friction & d'attrition, comme il auoit accoustumé.

Colonine droitte.

La peau mesmes qui luy est adiacente, se trouve fort lasche, molasse, & ridee apres le Peau de la part, perdant la naifue fermeté & vermeille bafe parcouleur qui y estoit durant la fleur du pucela- sie de l'one ge. Et quoy qu'il y reste quelque rouge cou- le. leur en la ieune femme, elle n'est toutesfois si plaisante à veoir comme deuant l'accouchement, pour y paroistre des rides qui la deturpent & gastent aucunement, lesquelles ne s'éfacent ou oblite: ent par aucun saps de temps.

L'entrepend mesmes ou entrepé qui se monftre fort life & poli en celle qui est iouv sante Entrepend de la fleur de son pucelage, & quelque peu ridé en celle qui la laissé enleuer, deuient marqueté de rides fort profondes tendantes du dehors au dedans, quand il y à trace d'enfant. Ne se pouuant la dilatation qui est suruenue en ces parties reparer que par le recinchement & é- Cause des tressissant qui se fait après le part, dont les ve-redes. stiges demeurent apparens par les rides, qui y restent.La peau mémemet de l'epigri ventre paroitt fort ridee, pour pareille occasió. Car ne pouuant nature reparer la grande dilatation qui s'est faicte durant les trois derniers mois de la grossesse, autrement que par le res- , Pean de serrement rides & contraction, la laisse comme labouree de profonds seillons.

Ie sçai qu'il y à moyen de faire, que telles Responce à rides ne soyent tant apparetes, par les remedes tacire. qui seront cy apres exprimez, mais elles ne peu uent estre tellement obliterez qu'il n'en reste tousiours quelque chose.

Celles aussi qui recentement ont enfanté, Manelles,

De la formation de l'enfant 132 ont encor les mammelles tendues tumefies &: laichneuses.

> De la formation & nouvriture de l'enfant au venire de la mere.

## CHAP. XVII.

veques pour La forma. tion de l'en fant.

A semence de l'homme ayant esté iettee à l'orifice ou bouche de la matrice,& de la succee & attiree, fi elle eft trouuee capable de feruir à la procreation de l'embrion. Voi

re mesmement meslee & confuse, en tant qu'il est possible, auec ce que la femme aura rendu de sapart, & le tout tellement circui, enuiron né & pressé de ce corps vuluaire, qu'il ne reste aucun lieu de vuide. Si est-il que cela demenreroit inutile, quoy que deuëment composé des trois principes, sel, souffre & Mercure, inuentez par Hermes Trismegiste, representez par Isac Holandois, & rememorez par Theophraste Paracelse Alleman. Suffisamment garnie des quatre eleméts, qui sont l'air, terre, eau, Le tie- & feu, approuuez par Hippo. louez par Aristote & receus des plus excellens Philosophes, voire mesmes des quatre humeurs naturels que les Medecins nomment sang, pituite, bile & melancholie. Si l'esprit diuin n'interuenoit, Separatio aussi bien comme en la premiere formation de tout ce qui fut tiré du cahos, dont dit Moyse, que sparitus Domini fer batur super aquas. Qui est

trois principes.

mene

des os. Efprit.

proprement ce que Galen au l. 2. de la Semence appellé artisan, formant & engendrant toutes les parties qui sont en l'homme. Et que ce grand Mercure Trimegiste long temps auparauant auoit qualifié du nom d'esprit viuissant l'espece, gouvernat & dressant le tout, selon la propre & peculiere dignité de chacune partie. Tris for-

Cest artisant esprit auquel est resseante l'a tes d'espris me vegetatrice, ditte nature, est triple: sçauoir est naturel, vital & animal. Qui prenant pied & origine des trois principes, expres transmis & enuoyé auec cette masse elementaire de la Semence, par deuë & expresse transmission, non seulement par une simple restexion, com- Esprit seame quelques vns ont estimé: Est orné & decoré "ant. de la science de toutes les parties du corps au quel est il destiné. Occasió pour laquelle, il fomente si bien, dispose, & elabore cette masse seminale, que de la meilleure & plus singuliere partie d'icelle qu'il retire au centre, il constitue & establit les premiers traits, lineamés, & est in des parties du corps, dittes propremét partie de la spermatiques: qui sont pour lors si tedres, mol-semence. les & delicates que pour facile intelligence les Grecs ont nommé tout le concept, chuma, puis emb to, quand les parties sont ja formez.

La peut on premierement voir trois petites bulles ou bouteillettes, reluisantes come trois gouttes d'eau, renfermez dans leurs tendres pellicules, enforme deperles où colostre, vrais commence. rudimes des trois visceres principaux, sur & mens de for autour desquels cest estain & delineame, des mation. partie spermatiques sot formez. Dot quelques

k iii

De la formation de l'enfant 134 vnes commencent dans le quatrieme iour à se noircir, comme se replissants de sang naturel; les autres de sang vital, destiné à la future nout Locorps est riture de tout ce petit corps, & les autres aussi m reçoiuent si promptement l'artiste élaboration sept sours. qu'au septième jour le tout est formé, s'il faut en cette part adjouster foy à ce qu'en dit le diuin Hippoc. Puis par apres est petit à petit reduit au desiré degré de perfection, ne cessans ces sages & sçauans esprits d'eleuer le tout à tel degré de parsaicte élaboration que besoin est. Iusques à ce qu'ils ayent rendu leur œuure tellement auancé par deué préparation, que finalemet il soit rendu capable de receuoir l'ame Quand l'a diuine, pour son coplimet qui lors y est infuse par la toute puissace de celuy qui à crée l'vniuers. Ce qui est effectué en temps diuers, pour la varieté des sexes. Car les masses s'en trou-V sage di -uers | selon uent ornez le 30. ou 35. iour, & les femelles au 40. ou 42. Ainsi qu'Hippoc. Rapporte par Lesveligies vrayes experiences, qui luy ont esté licites prendre en son paganisme. Lesquelles ne nous sont aucunement permises en la loy Chrestiëne, pourquoy nous sommes contraints auoir

recours à ce qu'il nous à tracé par escrit, au 1. de la nature de l'enfant. Et lors, dit-il, sa grandeur peut égaler celle du petit doigt d'vn ho-

me.Ce qui est tenu pour constant au preiudice

d'Aristote autre Payen, qui ne veut que

l'enfant au premier mois égale la gradeur d'vn grand formi, & que le masse ne soit animé plustost qu'au 3. mois,& la fille au 4.D'autat que telle opinion est rejettee par l'euidence mes-

L'aus vité

d' Ariftose Yoiestee.

me,& qu'il y à beaucoup de femmes qui difent auoir senti leurs enfans mouuoir au bout de fix semaines En quoy le curieux Vesal & diligent Colomb, conviennent bien auec Hip.
iusques à dire qu'au 3. mois l'embrion est grad de l'enfant
comme la main d'yn homme, puis augmentant
toussours, il se rend grand comme le pied d'yn mois. homme sur la fin du quatrième mois & demi.

Aussi ce que le mesme Aristote dit, que l'enfant ietté dans l'eau, quand il est tiré du ventre maternel, au bout d'vn mois ou six semaines, se resout & dissipe facilement, degenerant en la nature de cet element aquatique, est Autre opi trouué fort aliené deverité, sauf l'honeur d'vn nion du des fi grand Philosophe. Car lors l'enfant ja par- Aristore. uenu à la grandeur du doigt auriculaire d'vn puissant homme, se remmolit bie en l'eau, come vn corps molasse & humide qu'il est, non toutesfois qu'il s'y resolue. Et ce qui est cause que toutes femmes ne le sentent pour lors mou uoir & agiter, ce n'est faute de deue conforma tion &de perfection, ains plustost cela prouier en manque de ce qu'il ne se trouve en quelques vns de force assez. Et n'est telle formicale gra deur notee en l'enfant qu'au 12. ou 13. iour au plus, comme remarque ce grand Dictateur en l'enfant ell Medecine, enson liure De Carnibus, & apres luy grand commaistre Scuerin pineau en ses Observations. Et me un jour, ne faut faire doute qu'au bout du mois ou six m. femaines il ne soit bien paruenu au complimét de deuë & entiere preparation, voire mesmes rendu capable de l'exception de l'ame. Et lors il ne faict que proceder en auant à

136 De la formation de l'enfant

l'augmentation & fourniture de toutes sessaites parties, & signament des charneuses estant la masse du corps rousiours rendue plus gran-

de par progrez de temps.

le sçai qu'Aristote estime que le cœur est le premier viuant, & dernier mourant. Mais cette oppinion ayant esté suffisamment refite cœur possible pour le fait de la formation, d'autant que l'embrion n'a que faire de l'actio du cœur pour le premier tem s, comme n en tirantly-sage de la respiration, & que lors le soye lux est necessaire, comme estant le souyer ou se cuist & digere sa premiere nourriture, pour la

Convertir en sang convenable à son entretien & augmentation, qui par consequent deuroit, partie, du cêtre le premier formé: le passeray outre insicorps sont stant à ce point que toutes les partie ducorps formez en sont formez en mesme temps, & pai vn mesme semblemet. moyen augmentez petit à petit, come requert

leur naturelle constitution.

Quand à l'autre portion qui est plus impure & grossiere, comme prouenant de cette matiere oleagineuse & excrementeuse, que nous auon, dit seruir de chariot & ay de, pour ce qui s'en faire couler ce qui est plus pur, glomereux, esfait.

cumens, & sulci des Artisans esprits: elle est conuertie en tuniques & enuelopes, pour seruir de destence, cloaque, lict & coissinet à l'enlant, dont il est de toutes parts tellement enui-

Tuniques ronné, qu'il ne peut aucunement estre touché de l'enfant du corps de la matrice.

Ces tuniques sont deux en nombre, la pre\_

desquelles qui est de toutes parts circuye de la matrice, & à elle adherente, est dite cherion, chorema, loculus, innolucium, & enueloppe exterieur: la seconde est nommee aomini, aunios, agnelette & enueloppe interieur, qui sans toucher la matrice, circuit & enuironne l'en-Amnium, fant de toutes parts. Laquelle pour le fait des ensans masses est particulierement dite cou-uerture ou armure, & aux silles, aube ou chemise.

La temerité vulgaire qui glose toussours opinion du fur les œuures de nature, voire sans les con-vulgaire. gnoistre, estime que ceux qui naissent enueloppez de ette tunique agnelette, doiuent estre heureux. Ce qui pensa vn iour causer la mort à vne damoiselle Bolognoise. Laquelle estant accouchee d'vn fils venu sur terre ainsi armé, & en estant la nouvelle portee au H. Mire. mary, par vne des assistentes, qui adiousta cuidant le resiouyr, qu'il estoit venu sur terre, vestu de l'aube de saint François, dont heur & felicité luy estoit designee Cest homme qui estoit entré en ialousse contre sa femme, de ce qu'il auoit veu vn religieux de saint François converser auec elle fort familierement, jugeant incontinent en sa fureur jalouse que cette aube deuoit prouenir de là: il monte à la chambre, ou deuant qu'on s'en peust apperceuoir, il donna bon nombre de coups de poing à cette nouvelle accouchee l'appellant putain & ribaude, & l'eust tuee en cette cholere, n'eust esté que les femmes la presentes le retindrent: qui luy donnans à

138 De la formation de l'enfant

congnoîstre la cause de cest armure luy leue
June opi-ret cette boutade, le reduisant à son bon sens.

Music à la verité il n'y à non plus de raison à cette opinion, qu'en la fantasse de ceux qui croyent, que cette tunique portee par la per
sonne la guarantit des coups, & la rend inuulnerable. Ce qui seroit bon à persuader aux poltrons, qui ont belles affres, non à ceux qui

sont munis de bon & sain iugement.

Caufe des maunais germes. Voila l'ordre plus ordinaire, qui est curieusement gardé par la sage nature, lors qu'elle n'est retenuë ou empeschee par le vice de la matiere: qui est aucune sois si grand, qu'elle ne peut separer ce qui est net & pur d'auec l'immonde excrementeux & impuria raison de la mauuaise habitude & vicieuse costitution de la semence, soit de l'home, ou de la semme, voire quelque sois de tous les deux ensemble. Qui farcie & inbuee qu'elle est, de quelque sang grossier & melancholich ne peut admettre la deuë secretion, elaboration & energie de ces esprits, qui tousiours sages & sulcis d'une prouidence admirable, s'efforcent sans cesse d'amener le tout à sa persection desiree.

Ceque ne pouvant effectuer, non plus que le cachet, qui poussé contre la cire dure, ou ausimiliande trement pleine d'immondices ne peut impride cachet, mer le caractere, ains seulement le marquant çà & là a son pouvoir y en donne quelques traits, mais fort obscurs que celuy qui desire bien seeller & cacheter brisera promptement, pour à sa commodité trouvant autre cire propre former yn carractere plus beau &

parfait.

Aussi quand nature trouue vne telle semence impure retenue dans la matrice, elle s'e- Redaction uertué à l'aide des artistes esprits porte-cara-de la simiéteres de l'homme, d'amener le tout à quel-litude. que perfection. Et de cest effort se voit reufdir vne membrane seulement qui pleine de vents ou de sang, enflera plus le ventre d'une temme en vn mois, qu'vn Embrion en trois Dinerses mois, qui est ce qu'on appelle mole, venteu-soles se ou humorale: Ou bien elle rendra vne con cretion de sang semblable à vn foye ou autre pulpe charneule, qui est ce qu'on dit mole renruse. charnue : aucunefois s'y trouuent des veines le. intrinquez & meslez les vnes dans les au-Charnne. Varigu: w. tres, qui rendant vne mole variqueuse.

Quelquefois aussi sera formé quelque cho-fe. le qui approchera plus à la ngure d'vn enfant, mais mal poli, mal figure, auquel vn Monftenmembre sera en la place qui deuroit estre oc-esse. cupee par vn autre, comme si la teste estoit auventre inferieur, ou le bras au lieu de la iambe & ainsi des autres, que nous appei ons figures monstrueuses, ausquelles se trouve Monstres. mesmement telle defformité qu'elles representent la figure d'autres animaux, voire mesmes des oyseaux. Pont est venue la fa-ble des harpies, que les bonnes semmes disent qu'elles s'attachent contre la courtine

du lict.

Ie sçay bien aussi que Leuinus Lemnius rous en rapporte vne pareille histoire, 140 De la formation de l'enfant.

mais cela est fort rare, dont par consequent loy ne doir estre faite.

Et pour faire retour à nostre propos, quand nature sent qu'elle à failly en ce qui estoit de son dessein. elle chasse cela à son pouvoir, tost

ou tard, com ne possible luy est.

Manuais germes.

Quid tels concepts ainsi mal formez sont rendus au troisième ou quatrième mois, voire plustost les obstetrices les appellent mauuais germes: & quand ils restent plus long temps, comme il s'en est veu demeurer vn an ou deux, sans pouvoir sortie, elles les appellent moles. Mais à la verité il se trouve mesme cause en

Moles. fans pouvoir fortie, elles les appellent moles. Mais à la verité il le trouve mesme cause en l'vn qu'en l'autre: sçavoir est les mauvais & vicieux humeurs qui se trouvent redondans soit en l'homme soit en la semme, dont la semence est inquinee & renduë imparfaire, come cy après sera dit sur la cause de la conce-

ption des hermaphrodits.

Belicexpe-

Ge que outre la deduction des raisons, est recongneu par experience, quand nous voyons
des femmes qui apres auoir eu cin 1 à six muuais germes, estans bien purgez, elles & leurs
matis aussi, leurs humeurs moderez, & rendus temperez par remedes conuentables, ont
porté de beaux enfans. Puis venans à negliger
le decent regime de viure, & vsage des purgations, dont on s'ennuve facilement, elles ont
dereches recommencé à porter des saux germes on moles, jusques à ce qu'elles ayent eu
dereches recours aux remedes plus necessaires
que plaisans. Et cela soit sussissant pour ce
qui concerne le ormation, faut maintenant

passer outre au discours de sa nourriture & entretien.

Preuoyant cette sage nature que l'embrion Neuroita-nouuellement formé de matiere fluxile & fa-re de l'enq cilement dissipable, ne pourroit subsister, si faut. elle ne luy fournissoit & suggeroit substance propre à sa nourriture & entretien. Desirant autant ou plus fauoriser cette plante humaine que les autres plantes esparses pour ornement, en la partie superieure de la terre. Ausque les ainsi qu'elle esseu en leur faueur à la supersi- Providence cie de cette grande mere nourrisse, vn suc de naturis doux, froid & humide, pour la laiduë & citrouille, & au contraire vn humeur amer, chand & feic, pour l'absynthe & coloquinte & ainsi des autres. Ontre tout cela elle à donné à ces plantes des racines propres, pour en attirer par chois & election ce qui leur seroit convenable.

Aussi non contente d'auoir enuoyé matiere pareille de celle dont l'enfant à esté formé, qui est du sang ià alteré, preparé & couuerti en semence genitale, par des veines & arteres qui Racines de sont esparses par la matrice, comme cy apres l'enfant. sera dit. Elle à encor outre cela, fourny cette plante humaine de plusieurs veines & arteres disposez en forme de racines d'arbres, qui ne servent qu'à choisir, tirer & porter la portion de ce fang, qui est plus suaue, vtile & conuenable, pour l'entretien & nourriture de cette petite creature, qui non plus qu'vne plante ne peut pour lors esperer aide d'autre aliment Posiere. que celuy qui luy est suggeré par lesdits vais-

De la formation de l'enfant 122 feaux portiers. Le nombre & corps desquels à pour ce suiet esté appellé d'aucuns la portiere, ou antrement arriere-faix.

Arriere fais.

Or sont ces vaisseaux portiers en tel & si grande quantité, si vous les considerez en leurs fibreuses extremitez, qu'ils pourront bien estre dits infinis en nombre.

Desquels la sage nature preuoiant la delica-

Vai fraux deflinez a porterla BOUTTILUTE

tesse & foiblesse estre telle, que s'ils eussent esté directement portées an nombril de l'enfant pour communiquer ce qu'ils auroient reçeu de sang alimentaire comme les lignes sont droit portez de la circonference du cercle, à son centre: ils eufsent esté trop suiettes à rompre, veu les grands effors que nature est souuent contrainte de subir. Elle les a conioints par anastomose, reduisant vne grande quantité d'iceux en vne moindre, & derechef cette cy en vn autre qui est encor moindre, ne domant aucune relasche à cette reduction, lusques à tant qu'elle ait ramené toutes les veines qui s'y trouuent en vn seul corps ou tronc, comme d'vn gros pied d'irbre racineux. Diftinguant & mettant dextrement à part toutes les arteres, qu'elle à par semblable reduites en deux gros piuots ou troncs le tout pour & en intention de porter Deuxirocs le sang tant naturel que vital, qui à ce moyrn ne fait que couler dans le corps de l'enfant. Ce qui ne se pratique à l'aide de cotyledone

seulement comme quelques vns ont estimé. Qui vsurpans cette diction de cotyledon doublement: Sçauoir est, pour vn tubercule

qu'un troc de verne

d'artere.

gtos, comme vn petit pois, qui suruient en Deunsspe-forme de prominence, aux extremitez des vei-nes & arteres ainsi qu'on peut remarquer aux hemorrhoides qui suruiennent au sondement. Ou bien comme il est de trop plus rai-fonnable, & correspondant à l'etymologie de la diction, pour vne cauité qui se trouve en l'extremité de la veine ou artere, aussi grande que pourroit estre celle que vous voyez en la cire molle, quand vous y auez imprimé & poufsé dedans la moitié d'vn pois. Car quoy que ces cotyledons se trouuent aux matrices des vaches & juments, rientoutesfois de tel ne se trouve en celle de la femme, la configuration de laquelle est fort diuerse de celle de la vache.

Ains seulement, ainsi comme la nourritu- la nourrire de l'enfant ne vient que des parties hautes ure à l'in de la matrice, dont aussi on voit pendre le fant. tourteau, geletee, lict ou coissinet dont sera cy apres parlé, & non d'ailleurs. Aussi void on en ce fond de vulne, plusieurs autres rugositez & rudes asperitez, dans lesquelles sinsinuent plusieurs autres rugositez & rudes asperitez qui sont en la partie superieure du chorion ou premiere enveloppe, vers le lieu auquel est cette galette, tarte, gatteau, Rugosties ou coissinet, respondent tant natuement & dela i proportionnement, que l'une est receuë dans l'autre, dont se fait une conneyion telle & si naifue de la secondiue aucc la matrice, que les obstetrices ont souvent grande

244 De la formation de l'enfant

peine à auoir cest arriere saix, apres que l'enfant est sorti hors de ce clouaitre maternel. Et par l'immission que ces corps ridez ont les vns dans les autres, les petis orifices & bouches des fibreux racineaux de la portiere, respondant dextrement aux petits rameaux des vaisseaux de la matrice, auec lesquels & s'adaptent & ioignent bouche à bouche, ils en tirent le sang nourrissier d'vn autre nombre à nous infini, des dites veines & arteres esparses par la dite partie superieure, que la sçauante nature à reduit à pareil nombre : correspondant la quantité de ce qui suggere à la quantité de ce qui succe & attire.

Val Jeaux vinbilikus.

Dont la reduction estant faite comme desfus est dit, en trois corps ou trocs & gros racineaux: sçauoir est d'une veine & de deux arteres, se ioignant auec eux un canal destiné à la vuide & excretion de l'urine dit ourachos, dont cu apres sera traité, est composé ce qu'on appelle la corde ou vedille, qui estant conuert d'une membrane laquelle raliant ces quatre corps en un, se trouue longue enuiron de deux coudes, & est introduite au cetre de cette petite creature, qui est le nombril, pour luy porter sa future nourriture, & unider tempestiuemet l'urine. Ne cessans ces corps veneux de coutinuer leur chemin, insques à ce que la veine soit paruenuë à la partie caue du soye, por resgorger le sang naturel: & que les arteres n'ayent attaint les deux gros rameaux illiaques prouenans de la diuision crurale, faite fur l'os sacré: ou s'insinuans par les deux costez de la vessie vrinaire, elles deschargent leur Insertion voiture de sang & chauds esprits vitaux, dont des arieres ce petit enfant tire la nourriture & entretien, à l'ay de des parties cy dessus designez.

D'autant que lors il ne mange ou respire par la bouche, & encortire il moins d'air par les narines, & luy sont ses poulmons inutiles parties pour la respiration, & le ventricule mesmes ne miles dans luy sert pour receuoir les futurs aliments, ny le corps.

pour les cuire digerer ou chylisier.

Et non contente cette docte Artisanne, d'auoir reioint, vni & annexé tant de petites fibres, en corps ou racineaux plus gros, de maniere qu'en fin elle les ait reduits aux trois pinots ou troncs cy dessus designezzelle à encor à plus grande caution muni, farci & saburré les instertices des dictes racineuses fibres & petits vaisseaux, d'une chair molle, fragille & delicate, qui come une tendre mousie remplit les dits intersices, qui autremet sussent restez vuides entre ces teductions & reunions des corps veneux & arterieux: tant pour les affermir & toborer, que pour receuoir ce qui s'y pourroit trouuer inutile & supersu.

Et encor pour plus grande asseurance elle à prudemment rensermé toutes ces ramifica-Proudenz tions, auec la tendre & algeuse chair qui les ce de Nafarcit & enuironne, entre les deux membranes sure, cy dessus nommez choron & alantoides ou agnelette par des eneruouatios, petites aponeuroses & fort subtiles pellicules, qu'elle en à tirez, dont elle à muni si proprement le

De la firmation de l'enfant 146

tout, qu'il paroist à l'attouchement, que ce soit vne chaudette tarte, ou molle gallette, qui Tarte ga- ait esté la establie en forme de coissinet, pour appuyer la teste de l'enfant, dont aussi elle à tire le nom de tarte, galette ou oreiller.

Lequel se trouve tousiours plus incliné d'vn costé que d'autre, vers vne des cornes de la matrice. Et y à mesmement vn petit trou au milieu, respondant directement au pertuis de ladicte matrice, par lequel la femme rend sa semence genitale, comme si cette tomenteuse chair formee aux interstices desdictes ramisications deuoit estre entretenuë, de ce qui peut descendre les cornes de la matrice, durant le temps que l'enfant est au ventre de samere.

Quand à la situation de l'enfant dans toutes ces enuelopes elle est telle, que la teste est resleichie contre bas, ay ant le menton fort de ienfaut pres de la poètrine, la face inclinant vers l'ombilic, eomme s'il estoit curieux de voir le lieu par lequel sa nourriture luy est portee. L'épine du dos est courbee, le bras dextre est tellement flechi, que le coude est au flanc, la main estenduë de son long sur le col, estants les doigts dressez vers l'oreille senestre.

Pour le fait du bras gauche, le coude obrient presque pareille situation vers le flanc dudit costé, que le dextre. Mais la main est situee entre la poitrine & la gorge, le poulce estant restechi dedans. La iambe dextre est tellement si uce cue le talon touche la fesse gauche & est le beut eu pied releué vers les parties genitales, de façon que du roulce il touche presque la imbe du dit costé dextre.

Lette.

Mais pour le fait du costé senestre il est bien autrement disposé. Car la cuisse est reflechie en haut, tirant le genouil en dehors, quasi comme pour saire place à la teste qui est in-

clinee à costé du genouil dextre.

La iambe est estenduë sur le ventre, tirant vers le costé dextre du thorax, tant que le talon approche pres du metacarpe de la main dextreque nous auons dit estre esleué vers le col, & le pied se reflechit soubs la gorge vers le men- La famede ton. De sorte que l'enfant à vne main d'vn co- l'infam es fté de la gorge, & vn pied de l'autre. Le tout ronde. reuenant à vne figure ronde, inclinant aucune ment fur le rond vn peu oblong.

Voila ce qui est cause de la force, agilire, &dexterité qui se trouvent ordinairement aux bras & iambe dextre, plus qu'aux senettre, pour auoir en vice fituation plus droite & lieu plus eminet des leur premiere formation. Aussi re-marquent bien les tailleurs d'habits que l'es-de unbilé paule dextre est d'ordinaire plus haute & cale.

mieux former que la senestre.

En telle spherique ou ovale situation, il reçoit la corde ou vedille par dessus l'espaule dextre,s'il est situé dudit costé, ou par dessus la Quelistede senestre, si en ce costé il est placé, qui s'alant sang dous rendre dans le nombril, luy porte le plus beau l'enfat es & meilleur sang qui luy est ennové & transmis du corps de la mere, non pas celuy qui est corrompu & vitieux comme quelques vns ont estimé, sondez qu'ils sont sur l'authorité mal Deffice di entenduë du PropheteMoyse, qui iuge la feme Mosse. immonde quand elle à ses purgatios, Cela est à referer no à la qualité du sang, mais àl'opinio

De la formation de l'enfant conceuë, que l'ame residoit au sang, & par con sequent que celuy qui perdoit son sang, per, doit son ame, Occasion pour laquelle il estoit reputé immonde: comme noté est au chap. 15.

Malice des Lingations,

du Leuitique.

Quand à ce que dit Hesiode, que la semme ayant ses menstruës est resettee des bains publies. Voire mesme Pline & Columelle qui tiennent que ce sang prottenant des purgatios de la remme, n'est seulement vitieu, mais aussi virulent. Ce qui eft, disent ils rend a manifeste, par ce que les ieunes plantes des vignes, qui en sont touchez, deseichent, comme si elles estoient siderez, les nouveaux germes des iardipages en sont bruslez, & les mirours infectez, & mesmement ce sang induit la rage aux chies qui en goustent. Cela doit estre entendu non du sang menstrual, mais plustost de celuy qui fort du corps de la femme apres le part ou accouchement, qu'on appelle proprement purde gations, ou vuidanges, de l'enfant come à fort bien noté Real de Colomb. Lequel à la verité est fort corrompu, comme estant le superflu, excrementeux, & rebut de ce que l'enfant enferme dans le ventre de sa mere à refusé & delaissé comme inutile:occasion pour laquelle ne pouuant recouler dans les grands vaifseaux, il est contraint de restagner & croupir dans les petits rameaux, qui sont entour la matrice, ou par le long retardement & fascheux croupissement il acquiert une si mauuaise & veneneuse qualité, que les femmes sont à iuste

cause reiettez du temple & bains communs,

Interpreta

la correp-

quand elles en font infectez, les ieunes vignes & tendres germes en sont corrompus & syderez : Mais aussi la femme encourt de tres mauuaises, perilleuses & mortelles maladies, quad elle n'en est bien & deuëment purgee.

C'est l'occasion pour laquelle on retient la gestiere vne semme six semaines en la chambre, après est de six qu'elle à produit enfant sur terre, à fin que tout semaines. à loisit, & sans que rien la puisse empescher elle purge & vuide cette vitieuse superfluité.

Non que cette maligne saburre soit vingt & vn iour à couler: car cela est ordinairement Ayles de effectuee dans la premiere semaine, en laquel - Nature. le aussi la femme n'admet de parement, orne-

ment, ny de frequentation en sa chambre.

Mais par ce que dans ledit temps les pur- La femme gations menstrualles surviennent ordinairement, voire mesmes le coulement de laict, en fon let de celles qui ne veulent ou ne peuuent nourrir conche. leurs enfans de leurs mammelles. trois purgations que peut auoir vne femme en sa couche, dont les deux dernieres doiuent sup pleer la premiere, ou elle n'auroit esté bien & deuement accomplie. Pour fuir les inconueniens de laquelle & ce qui en pourroit reussir de mal, on donne les trois semaines entieres à la femme, de la santé de laquelle on est curieux auparauat q de la laisser exposer à l'air ambiét qui pour estre ordinairement trop impetueux en ces regions Septentrionnales, pourroit caufer la retention de quelque portion de ce sang maling & vitieux, dont les longues & pernitienses maladies servient promues, que les

a trois pur gatiens en

De la formation de l'enfant TIO femmes appellet maladies de nittee ou plustost de littee. Mais celuy dot la feme est dite fleules male- rir, comme iettant du sang tous les mois, que edes de nis nature enuove expres, non comme excrement, ains comme futur aliment propre pour nourtte. rir & entretenir l'enfant, qu'elle est iugee capable de conceuoir, quand ce sang commence à paroistre, qui est sur l'an quatoizième de son Arif 1.7 nage pour le plus ordinaire, il est fort bon & louable, voire du meilleur qui soit au corps de ebap. I. de Phift . des la femme. Il ne rend la femme immonde, ny reanim. ietable du temple, societé, ou bains publics, il Louage du ne gasteits ieunes plantes & cendres bourfang mengeons, qu'il pourroit plustost ay der & fauori-Brucl. ser si on y en mettoit:ains est sort bon & louable, comme tesmoignent Hippocr. & Galen aux liures qu'ils ont composez de la semence. Ou ils le comparent au sang d'yne victime sacree.Or estoient les victimes sacrez des idola tres prises des plus beaux, sains, & parfaicts animaux, qui fussent en leurs troupeaux, aagez d'vn an ou de deux pour le plus ordinaire qui par consequent rendoyent du sang bon & wichimes. louable en perfection. C'est pourquoy dic le mesme Galen au 1.3. de la cause des symptomes, que ce sang menstrual peche en quantité sealement. Et seroit une grande temerité, dit ce diuin Hipp. aux liures de la Nature de l'en-PHipp. O fant & premier des maladies des femmes, d'e-Galen. stimer que l'enfant ne seit nourri du plus beau pur, & meilleur sang qui se puisse trouuer au corps de sa mere. Ie ne dy pas qu'en quelques femmes particulieres le sang des menstrues, ou

151

purgations coulantes par chacun mois, ne se trouue tant infecté & corrompu, qu'il imite aucunement la malie & cacexie du sang lo- Responces chial: quand il aduient qu'vne partie malade, objection viceree ou autrement intemperée, resseant au tans. corps de la femme, se décharge sur la matrice pour par ceste partie là, comme par vn emonctoire conuenable de chasser & ietter ce qui luy est inutile superslu & nuisible. Mais cela aduient seulement aux corps infectez de quelque maladie en l'interieur, qui au moyen d'vne telle vuide reitent sains, ou pour le moins tellement disposes, qu'ils ne laissent d'auoir libre fonction de toutes leurs autres actions, forts & reserve de la principale & plus noble, Qu'end le qui est requise de la matrice : sçau sir est de la ser d'ens generation & decente promotion de lignee. duire. Car en telles femmes ausquelles la matrice: fert de cloaque ou emon Foire, la semence est ordinairement infeconde, qui ne peut seruir à la procreation.Et s'il aduient que par la grande perfection & excellence de la semence virile, qui sera receuz & admise dans tels emon- popez "in ctoires, cooperant une telle quelle portion se- commune minale, que la femme à peu rendre de soy, la conception soit faicte, il s'engendre des muuais germes ou moles, & fi de cas fortuit l'embrion est engendré, voire mesme l'enfant formé: il est infecté & gasté, par vn sang tant corrompu & inquine de mauuaise mistion, de forte qu'il ne peut estre porté à terme. Ou s'il y paruient, il est maladif & ne peut obtenir longue vie en bonne fanté. Car nature

peut bien abuser de cette partie pour en faire vn emonctoire, non pas faire que seruant à l'vn elle puisse estre vtile & conuenable pour l'autre.

Laissant donc à part ce qui est de mauuaise habitude & defreiglement tel, que le verger du genre humain soit destine à vne orde sentine, ie puis asseurément dire auec ces, lumieres de Medecine que la semence genitale de la femme & la nourriture de l'enfant sont promus du sang plus beau, pur, net, & parfaict, qui soit au corps de la femme gaye, saine, gaillarde,& de bonne habitude, lequel court & fluë du verger humain, quand tous les mois le feminin Aftre de la Lune entre en saplus grande force & vigueur, qui est sur la plenitude, quand pour estre la partie qui nous regarde plus illustree des ravons du Soleil, nous disos qu'elle et pleine. Ce qui la rend plus energique à cause de l'exception desdits rayons, qui venans à se restechir sur ce dense corps lunaire, augmentant la force qu'il à sur les corps feminins, qui au témoignage d'Hippoc.l.1.des

Les effects duquel se remarquant plustost aux corps plus sains, tendres, & delicats, quels sont ceux des silles & seunes semmes, c'est pourquoy ils sont plustost rendus turgides, & par consequent coulans de cette sanguine excretion, ce qui aduient enuison la premiere

maladies des femmes, sont plus chauds que ceux des hommes, & ce encor principalement entour les cotyledons de la matrice, comme il

veut au l. 1. de la maniere de viure.

Temps d.s fleurs ou menstrues. quadre de la Lune.

Mais en celles qui ont le corps plus endurci,&par cofequent n'admettent fi facilement l'impression des energiques rayons de ce corps celeste, elles peuuent à peine estre induites à ces purgations menstrualles, iusques à ce que la Lune estant paruenuc à sa plenitude, elle commence, à obtenir encor plus grande force sur les corps humides, renfermez sous son ample chappe.

C'est pourquoy les semmes ja inclinantes sur l'aage n'ont leurs purgarions iusques à la pleine Lune, & encorbien souuent soubs la derniere quadre, & ce principalement quand il y à en leurs corps quelques mauuaises humeurs qui les molestent, donc est venu le com-

mun prouerbe,

Luna vetus veteres, luuenes noua luna repurgat.

La vitalle Lune purge les femmes a agez En la nouvelle sont les seunes purgez.

Aussi voit on oculairement que ce sang coule tant beau, rouge & vermeil que rie plus. Non seulement comme superflu ou bien qu'à raison de sa crudité, comme froid & humide il

soit rendu Auide.

Est aussi noté qu'il coule en plus grande quantité, quand il est fauorisé de l'exercice du corps, voire mesme laborieux, ou bien par l'vsage des medicaments qui aydent cette purga- Dimiide tion, qui tous sont chaudes & secs. Pourquoy sans menil ne le faut tenir intemperé, en froidure & humidité, ains plustost croire qu'il soit transmis expres par vne diuine prouidence, aussi bien

Sentence commisse.

154 De la form vion de l'enfant

comme la semence genitale, pour la propagation de l'espece, & que la vuide & facile coulement d'iceluy, prouient plustost de chaleur que de froidure, comme estant un sang arterieus, & par consequent rempli & fulci du chaudesprit vital, qui aussi n'est purticipant de l'epesseur, tardité, & froidure du sang naturel.

Le fung des menfrues est plus visal que macurel.

Ce qui nous est rendu maniseste par ce que la nature sage & prouide entreprend lors de la formation de l'ensant: quand elle produit deux corps arterieus, pour porter ce sang vital dans le corps de cette petite creature, vn chacun desquels est aussi gros & ample comme le tronc de la veine qui y est vnique. Puis donc qu'il y à plus de sang vital, qui n'est iamais dégarni des chauds esprits cordiaux: il faut croire non seulement que ce sang est fort bon & louable, qu'il n'est supersu, mais prouidement enuoyé & sinalement qu'il n'est rendu suide pour estre crud, aqueus, ou sereus, mais pour estre plus soirieuel & arrerieus que parter.

Laufe que fluide pour estre crud, aqueus, ou sereus, mais le sang con-pour estre plus spirituel & arterieus que natulea semit. rel. Aussi voyons nous que ce sang ne se perd Argumes. plus, comme sont les autres excremens, lors que la semme à conceu & est grosse d'en sant

Autre.

plus, comme font les autres excremens, lors que la femme à conceu & est grosse d'enfant, ou bien quand elle le nourrit de ses mammelles. Le laict mesmement qui en est formé n'est froid, ains plustost chaud au premier degré. Et s'il est retenu contre le gré de nature, il engendre des maladies chaudes, il n'est donc superflu, il n'est excrementeux, il n'est crud, il n'est trop sereus: ains chaud & spiritueus, enuové ex pres pur celuy qui veut resarcir la mortalité de l'homme, par la perseuerance & propagation

de son espece.

Et quoy qu'il soit tel, si est-il qu'il ne se en quoy es trouue releué insques à tel degré de perfectió, sang estim que ces artisans esprits destinez à la preparatió pur. & structure de ce petit corps, voire mesmes les facultez naturelles qui y sont induites, n'y trouuent quelque superfluité. Quandplustost fauorisez qu'ils sont d'vne grande sagacité & heureuse cognoissance, de ce qui est requis pour l'entretien de cet œuure nouveau,ils tirent & choisissent seulement, ce qui est plus pur, net & parfait de la quantité du sang qui se presente, baille son nom, & s'offre de s'em- Quare ex ployer à l'edification, establissement, entre-crements. tien & contriture de ce temple humain. Ains il s'y trouue quatre fortes d'excremens, qui le maculeroient & offenceroient grandement, fi les facultez naturelles ny donnoyent bon ordre.Le premier desquels est le sang manuais, Le primier impur, & feculent, qui comme inutile & trop pernitieux est delaissé dans les veines de la matrice, dont apres que l'enfant est venuà la lumiere de ce monde, il est iette hors, par le coulement qui survient à la femme, dit purga-Temps des tion de l'enfant l'ochia, lequel continuë cinq les les. ou six iours à cor ler abondamment, puis se mo derant fluë peti à petit, fauorisé qu'il est par les menstrues suliebres &laid re coulant bas, en celles ou n'alaittent leurs enfans, comme cy deuant dit a efté. Le second est celuv qui est le second reiette ap es la premiere cuisson faicte dans le foye de l'ei. nt, lequel est enuoyé das les inteftins par la veine porte de couleur noiratre, par

136 De la formation de l'enfant le siege de l'enfant durant la premiere semai-Letroffi- ne de fa naissance, lors que de la couleur d'ice-

luy il est dit poisser. Le troissesme, est l'excrement de l'vrine, qui coulant de la vessie vrinaire, par l'ourachos qui est au fond d'icelle, que nous auons cy deuant dit estre couuert de mesme enuelope, auec les deux troncs d'arteres & le canal de la veine vmbilicaux, passe par le nombril, pour s'aller rendre entre les deux tuniques ou enuelopes de l'enfant, dittes cherion & aignelette, ou occupant tout le reste de l'in-

terstice qui n'est rempli des fiebreux rameaux, tendres racineaux des veines & arteres, & de la molasse carnofité qui de toutes pars luy est Liade interposee, & comme d'vn legier dumet parse-

mee, à ce moyen le lict puerile est rendu com-Camfant.

plet & entierement formé.

Et au moyen de cette vrine, qui supporte ce tendre & delicat germe humain, quasi comme s'il estoit porté sur la membrane aignelette ainsi que dans vn petit equif ou bateau, il n'est aucunemet blesse, de la fermeté de la matrice, ou il est enclos, & encore moins de la dureté des os qui la supportent & desfendent vers le bas.

42 fe.

Sans toutesfois que cet excrement sereux puisse entrer parmi ces ramifications deveines mem se- & arteres constituans la tarte, galette ou cois-cupe que sinet, d'autant que toutes ses parties laterales la parie sone garnies de tenues pellicules, & petites aponeuroses, qui l'empeschent de ce faire, de peur que par son acrimoine, il n'offence les petites & capillaires fibres de ces tendres & de-

A 119

licats vaisseaux.

Le quatrième & dernier desdicts excrements, est ce qui est vuidé par l'habitude corporelle du corps enfantin, lequel est tenu & me excrefulgineux, aeré & vaporeux. Quand à ce qui ment. represente la nature d'exhalatió, il se dissipe & perd facilement par l'insensible transpiration, à laquelle ne repugnent les pores qui sont au corps de la mere, comme assez amples & larges pour leur donner passage.

Mais ce qui s'y trouue de plus aëré vaporeux & ressentant la nature de la sueur, est gar
dé & retenu entre la tunique aignelette & le
corps de l'enfant, dont cette tendre & delicate creature est aussi gratieusement supportee,
qu'vne boule qui se void nageante sur l'eau.

Voilaquelle est la formation structure & constitution de cet enfantin bastiment, & de-Grande mi licate plante humaine, qu'elle est la composi-gnardise, tion de son lict, qu'elle est sa nourriture & entretien, que nous laisserons maintenant reposer, pour entrer en la consideration de le receuoir doucement en la lumiere de ce monde, ou il trouuera moyen de respirer, sous summer l'air, qui nous enuironne, & tirer vsage des narines, bouche, estomach, & autres parties qui luy estoient inutiles dans le ventre materanel. Comme de fait il n'en tiroit pour lors vasage quelconque.

Comment les femmes se doivent comporter approchant le terme de leur acconchement.

## CHAP. XVIII.

ne sentir aucun mal, ny douleur, "Il y auoit des femmes qui dissent quand le multiplex vient à sortir comme il s'en trouue qui disent n'a uoir aucun plaisir à la culture de

leur verger, quoy que ce soit contre la verité, fauf leur teuerence, & signamment aux coups qui ont telle energie que la multiplication en prouient: ie ne me trauaillerois d'aiouster les

chapitres prochainement suivans.

Mais puis que le faict se porte ainsi commisez ent me dit le divin Platon : Que le bien & le mal, comenité. ioye & tristesse, fortune & mal-heur, plaisir & douleur ont telle connexité ensemble, qu'il semble à voir d'une contiguation, assemblage ou cheuillement de deux cheurons, qui doiuent seruir aux deux pans ou costez de la paume &couuerture d'vn bastiment: de telle sorte qu'estant paruenu à la sommité de l'vn,on tobe en l'autre: & ne peut on auoir quelque gran de & signalee felicité, qu'on n'entre sur le point d'encourir l'infottune. Et par consequent, que les femmes ne peuvent avoir tant de plaisir à la culture & semaison de leur verger naturel qu'elles n'encourent le danger

deuant l'acconchement.

d'y sentir de grandes & atroces douleurs. Et veu ceste connexion de ces deux cheurons platoniques qui est faite au feste de la maison, Diresemble ou se trouuans d'vn costé en tristesse, misere& nin ordia douleur, elles renoncent bien à la painture, & disent quelles ne se seruiront iamais d'vn tel laboureur. Mais si on leur en parle quand elles ont passe le feste, & se trouvent de l'autre costé. Elles repartent que les paumes des maisons regardent diuerses regions, que ce cossé ou el-les se trouuent est soufssé d'vn autre vent, & battu d'vne pluye plus douce & moins orageu se, pour quoy elles perdent la memoire de leur Ce qui à douleurs & angoisses à cette occasion: indust l'an ainsi quelles sont sort deuotieuses à l'endroit theur à des hommes, i'entends de leurs maris, & qu'el-traiter de les se monstrent tousiours de bon appointe-ce subsett. ment. l'ay estimé estre de mon deuoir, l'occasion sepresentant de l'exposé des richesses de leurs cabinets, & des huis, portes, serrures & clefs dot on fait ouverture : pour engendrer, d'enseigner aussi par quelle maniere on en doit auoir, receuoir , & tirer ce qui ; à sustissamment tardé. Sachant bien qu'en cela ie ferai plaisir à toutes, leur donnant aussi bon moyen d'aider aux obstetrices & gardes à les bien seruir, comme elles fauorisent & ayderleurs maris à les bien & tempestiuement payer.

La curiosité & diligence que l'ay apportee à la serquisition des braues & signalez Authours, pour en extraire ce present traissé, soferèce sur les choses plus particulieres que

160 Gouvernment des femmes

i'ay eu expres auer plusieurs obstetrices ou ma Dimisson de trones, & finalement l'experience tant domece qui està stique qu'estrangere que i'en ay peu auoir: font que pour bien &deuement fauoriser, & secourir ce gratieux & amiable sexe, en ses plus grieues & atroces douleurs, i'aye trouue conuena ble de diuiser en trois, l'exposé du ministere & seruice qui luy estrequis, pour le fait du part & accouchement. A fin de le rendre vtile & contienable, non seulement à la vilageoise, Mais aussi à la damoiselle dame & Princesse, de telle sorte que chacune d'icelles en puille copetamment estre aydee, secourue & fauorisee. Et sesont ces trois pars de division employez en la contemplation de ce qui est requis &couenable de faire deuant, lors, & apres l'accouchement.

fair.

Pour le fait de ce qu'il est besoin de faire au-Le qui doit parauatqu' vne femme soit preste de rendre son auant l'ac. enfant à la lumiere de ce mode, Considerera en couchemis. premier lien l'obstetrice, si la semme à l'ay de & gouvernement de laquelle elle est appellee,

le trouve forte & robuste, ou debile, flouette & Division fragile. Ce sont les deux poincts ausquels elle des habi- doit reduire tout ce qui est de la consideration de tant de temperaments, naturels, coustumes, vsages, dispositions, & habitudes particulieres qu'il n'y à moyen de les pouuoir autrement ex Autre di poser sans confusion.

Hindian.

De celles qui sont fortes & robustes, les vnes se trouuent d'vne telle & si bonne habitude, que sans estre ay dez par artifice quelconque, elles rendent facilement leurs enfans

fur la terre, de telle sorte que la matrone ou obstetrice, n'a qu'à receuoir l'enfant, pour faire & pratiquer enuers luy ce qui est requis. Occasion pour laquelle elles ne meritent au-

tre particuliere contemplation.

Mais quand il auient qu'en cette ho.amace & virile habitude, elles se trouuent dures, Pour celles seiches ou trop serrez, comme sont beaucoup qui sont de de femmes aagees nourries & eleuees au trauail. Soit quelles ayent esté mariees vieilles filles, soit que Dieu ne les ait fauorisés de lignee, si tost qu'elles cussent desiré, ou qu'ayans eu enfans en leur plus tendre ieunesse, elles se soyent trop remplies d'vn sang grosmelancolique &freculent. En ce cas pour euiter que la trop grande ficcité & dureté des parties ne resiste à la dilatation telle que requile est à ce suiet. Ou bien que le gros sang, visqueus, espais & ressentant trop de la cacexie melancolique, ne puisse librement couler apres l'acou-chement, pour faire & accomplir lespurgatios logues ma-lochiales requises & necessaires apres le part, ladses. dont tant de longues & difficiles maladies sot promues, que les femmes disentvenir de nittee i'aimerois mieux dire de littee, que finalement la mort & dernier periode de leur vie en deped. Lors il est bie requis de les entretenir& nourrir d'aliments froids & humides de leur faculté & puissance, sinon tout le temps de leur Aliment groffesse, à tout le moins vn mois de temps'auparauant qu'elles soyent prestes d'accoucher, à quoy nous restraindrons le temps qui precede l'accouchement, à fin que les femmes pe so

trompent en la lecture de ce discours, pour ce qui est des autres saisons. Leur nourriture solide sera donc prise pour lors, de chairs de veau aigneau, chapons, poulets, perdrix & autres séblables, plustost bouillies & alterez auec les laituës, ozeille, buglose, bourrache, épinars & autres semblables herbes potageres, dont elles prendront souuent les bouillons, qui leur seront plus ropres qu'estant fricassez, grillez, ro sties, ou cuites entre deux croustes. Car en cette sorte elles servient de plus disticile digestió & engendreroiet des humeurs gros, visqueus& alienez de ce que nous desiros. Et au cas qu'on leur donnast de ces viades rosties & cuittes en leur humidité propre, on leur fera des hachis qui seront accommodez auec vn peu d'eau, de verjus, sucre & canelle, laquelle à cela de particulier de donner meilleur & plus facile accouchement. Les poissons doux come carpes, truites, viues, mellancs, eplanc, & autres somblables, ne leur seront inutiles, accommodez

Poiffens.

blables, ne leur feront inutiles, accommodez qu'ils feront auec le beurre sucre & canelle. Les raisins, pruneaux, & autres fruicts rafraischissens & humectans prins en mediocre quan tité ne seront inutils.

Au contraire elles euiteront les aliments trop chauds & secs, ou qui peuuent engendrer vn sang melancholique, grossier & acceania duste: comme sont les chairs de beuf, lieures, sant sur, moruë, anguille & autres de pareille nature, principalement quand elles sont salees & espissez: pastes de venaison, ceruelats, iambos de Majence, & autres semblables. Les legumes.

formages, aux, oignos, coings, coignasses, noix auulaines , noisilles, nefles, come auffi les œufs Bremage, durs leurs sont contraires. Pour les liquides elles doiuent vser de sidre, biere, tysane, ou bou chet, & quelquefois de vin blanc, ou bien du clairet fort paille, qui porte peu d'eau, que les Grecs appellent olyophoron. Fuyant les vins rudes, aspres, forts & trop couverts, quels sont ordinairement les exotiques & estrangers. Dont elles feront servies à leur appetist, sans Exercice. s'abstenir beaucoup de boire, car cela humecte grandement. Il vaut mieux qu'elles facent bon nombre de repas, que moindre : ay at égard toutefois à l'habitude particuliere & toleran. Air. ce de l'estomac, qu'il ne faut iamais trop charger, pour euiter le vomissement, qui lors est fort contraire. Elles doiuent souuent exercer leurs corps, sans toutefois vser de violence, & ce en air plustost chaudet & humide, qu'en celui qui seroit froid & sec. Elles donneront ordre que leurs excrements comuns foient tem Redition pestinement & journellement redus. Et en cas D'Excede retention, se feront donner par internalles mens. des clysteres remollitifs, qui admettront pour tous laxatifs le miel violat, parietal, pulpe de casse ou diacassia, auec le beurre ou huile de lis, de violes ou d'amades douces. Par internal les aussi elles prendront six drach. de pulpe de casse, auec vne once&demie de syrot de violes Pargation ou de jus de roses, tost apres humeront vn pota ge humectatif & refrigeratif, no tant pour em pescher, q cette quatité decasse ne leur tourne en nourriture, q pour la dilayer en l'estomac &

Mi

Gonvernement des femmes. 164

tousiours humecter le corps de plus en plus. Oubien leurs seront donnez deux onces de bonnemanne de Calabre en vn bouillon de

chapon.

Durant ledit temps d'vn mois il sera bien conuenable de leur oindre l'abdomen ou bas Lin ments ventre, aines, interieur des cuisses & region de l'os sacré, auec huyle de lis, ou d'amendes douces, axonge d'oye ou de canard. Ou bien sera faict le liniment sujuant. Prenez huile de lin & d'amandes douces, de chacun vn once, axonge de poulle & de canard, mucilages de ratine de guimauue & de semence de fenugrec tirez en eau, de chacun demie once messez le tout & faites liniment, pour oindre soir&matin les parties susdites. Cest vn remede fort excellent pour cet affaire que l'axonge d'oye tiree à petit feu. Et en cas qu'on desirast d'auantage humecter, faut prendre vne poulle bien grasse, & sans la larder, la faire rostir de loin à petit feu, tant qu'elle soit bien deux heures à cuire, puis se seruirde la recepte comme dessus.

Approchant le terme de seur couche come de six à sept iours, il sera bien couenable de les mettre en vn demi bain, qui sera faict auec la decoction de fueilles de laictues, maunes violes, senesson, paritaire & melitot, semence de lin, pepons, fenugrec & citrouille, dans lequel elles entreront deux fois le jour, voire trois:le matin, sur les quatre à cinq heures du soir, & aucunefois à midi, non pour y demeurer long temps, ains seulemet demie heure au plus, pour tounours faciliter de plus en plus la dilatatio

Rain.

des os ilion & pubis,autrement dits des Iles & barrier ou Berteran. D'autat que ces os de iles sont plus resserrez contre l'os sacré en celles separation qui sont la aagees, trop seiches, dures & hom- de, os. maces, qu'aux autres desquels l'habitude est plus molle, tedre & delicate. Cessant laquelle, il est impossible que le part & accouchement naturel puisse estre bien & deuemet fait. Ainsi qu'il est monstré & sustifammet prouué par Seuerin Pineau en ses obsernations. Ou il veut que la denomination de sacré, ait esté donnee à cet os posterieur, situé au bas des lombes: à raison que par vn aide sacré & diuin,il s'écarte& separe des os des iles, pour donner libre voye Cause du & passage à l'enfant, qui autrement ne pour-nom sacié. roit estre en santé rendu à la lumiere de ce monde.

L'eau n'en doit estre fort chaude, ains seulement d'vne chaleur temperee, comme pourroit estre le laict sortant du pis de la vache, chaleurde voire encore moins. Car il suffit en ce d'vne l'eau. chaleur tant moderee, que l'eau par sa froidure n'induise des tranchez. A l'entree du bain on leur donnera vn boüillon faict de la cuisson d'vn chapon ou poulet, alteres auec les herbes susdites, ou il sera bon d'adiouster vn iaune d'euf, auec vn peu de saffran & de canelle. A l'issue du bain elles seront mises au lict & les fusdictes parties ointes auec le liniment, ou v - Bonillon. ne des huyles, axonges & mucilages cy dessus specifiez. Et au cas qu'il se trouuast ou recognust en la femme quelque debilité, qui l'empe chast d'entrer au bain. On preparera dans sa-

166 Gouvernement de la femme chers les herbes & semences cy dessus designez, qu'on fera bouillir en eau, pour fo-Fomenta- menter tant le bas ventre, que la region de l'os tionfacré & interieure partie des cuisses, l'espace de six iours soir & matin. Sinon on mouillera des esponges ou feutres dans la decoctió, pour faire ladicte fomentation. Et apres l'applica-Fin de ces tion desdits sachets ou esponges, on vsera des huiles ou liniments, comme dellus est dit. Car par ce moyen elles fuiront les longs & laborieux trauaux, violentes tranchees & maladies longues, pernitieuses & mortelles : estans les lesqui font purgations de l'enfant rendues coulantes & debiles. stuides, ainsi comme nature requert. Quand à celles qui seront flouettes tendres & delicates elles vieront d'alimets de fort bo suc & nourriture, fuyant l'vsage des remollitifs, qui les Caufe de pourroient plustost offencer que fauoriser : A mole Te. raison que leur molletse & debilité vient&pro cede souuent de trop long repos corporel, en oysiueté & tranquilité d'esprit. Voire mêmes quelquefois de catharre interieur, qui fluë & descend sur la matrice, dont elle est redue plus humide & coulante que besoin n'est. Occasió pour laquelle plusieurs d'icelles sont contrain nient grad tes de garder la chambre, & fuir les exercices, quoy que mediocres, voire mêmes souvent de se tenir couchees au lict, & vser d'odeurs soëf flairates pour faire vn peu éleuer la matrice,& éuiter l'accouchement prematuré. Et ce encor principalement quand elles aurot eu quelques décharges auparavant. Car il advient souvent qu'yne femme se déchargera en même teps &

nombre de mois & semaines, qu'elle aura eu fa décharge precedente, si elle ne donne bon or- observation dre à se contregarder. Ce qu'aduenant il sera ginrale. besoin outre tout ce que dessus, de leur faire porter sur les reins l'emplastre dit commissa ou contrarupturam. Quand à ce qui doit estre obser- s ance. ué par elles toutes en general est, Quelles se doiuent garder de s'asseoir les pieds en pendat ou situez en croix vne iabe sur l'autre: Car ce- coches. la rendles enfans difformes & les trauaux laborieux, à raison de la compression des muscles du ventre, qui les offence grandement. Elles doiuent aussi fair l'ysage des coches, carrolles Danses? & charrettes, pour se faire porter en quelque lieu que ce soit : au lieu dequoy elles doiuent plustost vser de haquenees ou litieres. Fusront les danses &balets & fignamment elles se garderont de danser des voltes & courantes, dases tant pernitieuses, qu'il semble à voir que l'éne ensennis mi au genre humain les ait muetez expres, à la faueur de celles qui trop fretillardes s'abando nent lubriquement à des russiens & paillards: pour à l'aide d'icelles promouuoir des déchar ges. Dont i'ay veu arriuer des cas tát luctueus & lamentables à des damoiselles & dames honorables, qu'elles ont esté à ce seul suiet pri-personta? uez d'auoir lignee & successeurs prouenas de toms desleurs corps. Elles doiuent aussi fuir toutes oc- Pris. casions de vomissemens, & grandes eu scuatios & signamment de perte de sang, soit par le nez hemorrodes, ou qui pire est par la matrice.

Doyuent auffi euiter toute frayeur, cholere, melancholie, & autres violentes

M iiij

\$ 68 Gouvernement des femmes

passions de l'esprit, qui souvet causent decharge. Se garderont aussi d'ausir les yeux trop Portraits attentiuement fichez sur quelques pourtraits choses estranges & formes non vsitez, soit en plate painture ou sculture. Pourquoy ie trouues celles la sages qui ostent de leurs chambres les tapisseries & tableaux ou telles figures avent esté pour traites, pour euiter que la memoire ne s'en imprime par trop en leur ciprit. Car combien que cela n'ait en elles tanc d'energie comme aux premiers temps de la grassessessi est-il qu il s'en imprime tousiours quelque chose, qui peut offencer les corps des enfans, soit en couleurs vitieuses, ou peruer-Nouvelles ses & déreiglees cogitations qui occupent l'esprit.Les assistés doiuent fuir au si de raporter nounelles triftes, & fascheuses, concernans les diuers inconveniens, infortunes, cruautez

Appetist der eglé. medecine de telles perturbations.

Les alimeuts aussi non vsitez & qui n'ont point d'assinité en substance ou temperamment auec le corps humain peuuet gradement ossencer, sinon les corps des meres à tout le moins de leurs enfans, quicome tendres plantes enracinez en vn iardin, sont cotraintes de tirer aliment du suc qui s'y presente. Lequel venant à estre aliené de la nature de la plante, la fait bien tost mourir. Et par conse-

& autres choses estranges qui se peuvent presenter. Et si quelque chose de tel s'offrepar cas fortuit à l'obiect, ou se represente en l'esprit, celles qui seront sages esfaceront cestepassion à l'ayde & faueur de la raison qui est l'vnique quent que l'enfant qui est vne plante humaine, & qui n'alieu spatieux pour estendre ses racines, comme la plante d'vn iardin, qui peut tirer de tous costez, serabien plustoft offense veu qu'il est cotraint de tirer sa nourriture de la mere seule, qui le peut à ce moyen bien tost corrompre & vicier, voire mesmes empoison- ver l'in ner, si elle ne se retient & cohibe en ses appe- commodité. tits dereglez & desordonnez : deuenant à ce moyen meurdriere & homicide, de ce dont elle deuoit estre mere & soigneuse garde. Et encor en cas de necessité, qui peut aucunes-fois ettre telle, que nonobstant l'obstacle de la raison, la femme sent retirer son desir hors de sa puissance, on fera en sorte que les souhaitez aliments estranges & pernitieux seront tellement temperez & corrigez par sauces, preparations & condiments idoines & conuenal les, que l'incommodité qu'ils peuuent appoiter s'it moins pernitieuse. Si que son esprit soit content, son corps moins offencé & celuy de son enfant girdé.

Pour les exemples qui concernent ce suiect, Exempler i'en representeray deux d'vn nombre infini des accimqui si rapportent, dont l'vn fait pou. les nou-dents geruelles exterieures, l'autre pour l'appetit des-reiglé. Marc Aurelle rapporte que Macrine Macrine. femme de Torquate Consul Romain, qui estant enceinte, lors que ion mary estoit allé pour la republique, combattre contre les Volsques, sut aduertie par ses domessiques, qu'vn Egyptien n'ayant qu'vn œil seul, au milieu du front, passoit par la ruë, & à l'instât

170 Gouvernement des femmes

fut saisse d'vn fort grand desir de le voir. Ce que ne pouuant effectuer, pour la grande continence en laquelle elle auoit veicu iusques alors, qui estoit telle, qu'elle ne se monstroit iamais en public, encores moins mettoit elle la teste à la fenestre regardant sur la ruë publique, en l'absence de son mury. Combattue & vaincue qu'elle fut de ceste violente perturbation else mourut soud in ement. Dont le Senat attrifté pour la cognoissance qu'il auoit de les femmes. la valeur du mary & grande continence de la Dame, faisant peu de temps apres quelques edicts en la faueur des Dames Romaines, qui

s'estoient monstrees fort liberales en la grandenecessité & indigence de la republique: ordonna entre autres choses, qu'on ne pourroit ny oseroit resuser à l'aduenir à vue sem-

me enceinte, aucune chose qu'elle demandas. honnestement & licitement.

Pour le fait de l'appetit des viandes : i'ay veu vne femme qui pour auoir eu vn extreme affection de manger d'vn turbot, & ne pouuant lors effectuer son desir, engendra vn enfát,qui au sit la bouche faite presque en la façon d'un turbot, dont elle ne referoit la cause à autre chose que ce qu'elle auoit eu desir, de rasasser son estomach de ce qu'elle souhaictoit. l'ay leué ledit enfat sur les fons de baptesme, qui ne vesquit pas longuement.

Quand le fait la form., ton.

Belle fa-

seeur pour

Ie sçay que telles vitieuses formations, ne se font si tard, qu'vn mois deuant l'accouchemet dont est mainten int question. Muis ce nonobfant il en peut venir d'autres inconueniés. Il

se raporte plusieurs autres exeples sur ce fait, comme de celle qui desira manger de la chair du bras d'vn boucher qu'elle voyoit gras & poly, de celle qui souhaitta manger des charbos, autre du plastre & choses semblables, que ie laisses arrière pour cause de briefueté. Veu fage des d'ailleurs que les femmes les scauent fort bie semmes. representer, à fin de faire qu'elles soyent plus promptemet obeies. Et en outre elles donent cours à vn vulgaire prouerbe, qu'à celuy qui prouerbes denie quelque chose à vne semme grosse d'enfant, dont elle ait desir, il luy vient vn orgeol en l'œil. Orgeol est une petite tumeur grosse comme vn grain d'orge , qui surcroist en la 9 rg.ol. paupiere de l'œil, qu'on appelle autrement grando, grefle, par ce qu'il semble à voir àceux qui en sont incommodez, que quand ils vien- Grefte. nent à fermer l'æil, ils voyet tomber quelque goutte d'eau ou brin de gresle. Et est ce tubecule plus ennuieux que dangereux. Mais si on leur demande que c'est à dire, elles respondent interpreque c'est quelque grand mal que Dieu envoye minime. à la personne, en punition de ce qu'elle avrois denié cruellement ce qu'on luy auroit demsdé par courtoisse dont inconvenient de mort peut suruenir à l'enfant.

Celles qui sont plus suiettes à perdre leurs par de enfas, doiuent suir l'vsage de chamæmile ou charmiere, tat en clisteres que bouquets ou o leur baillera à sentir: suir aussi l'vsage de ser se de canelle, qui les pourroit à cer noquer. Et cela sussié pour ce qui doit est e fait auant que la semme soit accouchee, apro-

chant le temps de son part.

## Comment il faut accoucher une femme.

## CHAP. XIX.

Ouchant ce qui est à faire au temps de l'accouchement, nous ne prendrons reglement sur la quantité du temps qui s'est écoulé depuis la conception: par ce

qu'il se trouue beaucoup plus long aux vnes qu'aux autres, non à cause de ce qu'vne femme est tousiours de bon appointement, & se trouue en tout temps preste de bie faire, voire fust elle grosse iusques à la gorge, comme dit Ioubert. Car ce qui est vne fois admis dans la matrice, ne peut par ce moyen estre acceleré, sinon en cas de decharge & perte d'enfant, ou autrement retardé, pour auoir esté ebranlé, veu que nature auance toussours son œuure à perfection, & n'est son action sursise par tel esbranlement. Mais d'autant qu'il y à vne si grande varieté de meurs, temperaments & habitudes particulieres en l'homme, tant de diuerses d'spositions en la matrice de la femme, à raison du sang menstrual y suruenant, & finalement vne telle constitution qui se trouue aux enfans, peur l'aptitude de la matiere dont ils sont promus, que la femme n'a de temps limité & prefix pour rendre son enfant sur la terre, comme ont les femelles des autres animanx, desquelles le terme est tant asseuré, que

Pour quoy le temos de la groffesse plus long aux unes que aux au-tres.

173

ceux qui les gouvernent le peuvent designer à deux ou trois jours pres, sans aucunement faillir.Où au contraire nous trouuons histoires raportés par autheurs fignalez & gens dignes de foy, qui nous font tenir pour constat, temps de qu'vne semme peut engendrer & produire sur porsee pour terre vn enfant viouge au cinquieme, 6.7.8. les 9.10 11.12.13.& 14.mois. Dont faut colliger que le terme de l'accouchement ne doit estre limité par le laps des mois & journees qui se sont coulees dequis le iour de la conception, quand encor il seroit fort certain. Quoy mesmemet qu'on ne vueille auoir égard aux prematures & hatifs accouchemens, qui penuent suruenir à cause de quelque violence de blessure, ou de maladieaguë: quelles sont les sieures ardentes, pluresses, peripneuemonies, inflamation de fois ou de quelque autre viscere, & signamment de flux de surre. fang fort copieux, & autres tels pernitieux aca cidents, à cause desquels on est contraint accelerer & haster le part, pour euiter la perte de la mere, qui aussi bien periroit auec l'enfant, prenant option de sauuer, sinon le tout, au moins vne partie, qui pourra seruir à en faire d'autres. Dequoy se ne veux que ce present discours soit entendu, desirant seulement traiter de ce qui est à faire e-tour les femmes qui sont paruenues au temps requis, & maturité complette de leur enfantement, pour le receuoir ainsi qu'on pourroit leuer la main vers l'arbre pour receuoir le fruid meur & prest de tember, soit qu'on le cognoisse heurible,

comme les fruicts estimaix, ou tardif, comme Teps plus les automnaux. Ce qui aduient pour le plus ordinaire frequent & ordinaire au neufiéme mois, quel de maturi quesfois aussi au septieme. té des en-

Quandau huictieme il n'est reputé vital & fans. salutaire en l'Europe, ains seulement en Egyle buillief me mois est pte,où le fætifere Nil, ne laisse de temps vavital en quat pour la propagation des animaux, au tel-Egypte.

moignage d'Aristote.

Pour le dixième il est aussi frequent qui au Pour le 10. rapport d'Hippo.au l.du part octimestre, est, dit-il, le dernier de la groffesse plus ordinaire.

De laquelle l'onzième se vendique part au tesmoignage d'Aule Cele, 'qui à ce suiect repour l'onpresente l'histoire d'une honneste Dame Romaine, de chasteté & pudicité notable. Laquelle estant accouchee onze mois apres le decez de son mary, on voulut rejecter le posthume de la succession paternelle, à cause d'vn part fi tardif. Dont procez estant intenté, fondez qu'estoient les autres presomptifs heritiers, sur lateneur d'vne loy establie par le Decemuirat, qui n'admettoit les enfans à la succession, lesquels estoient naiz apres le dixiesme mois. L'Empereur Adrian lors regnant, adiuga la succession à cest enfant, au prejudice des autres. Apres audir fait deue perquifition des opinions de plusieurs Philosophes & Medecins sur cesuiet. Ce qui tousesfois sut depuis corrigé par Instinian & Vlpian, qui n'admetoiet à la succession l'enfant nay apres le dixième mois, du decez du pere.

Et ce nonobstant il se lit dans Homere, que

Eximple

zie me.

Emenda tion de cette Loy.

des femmes.

Neptune dit à vne fille qu'il auoit engroffie, qu'elle accoucheroit au douzième mois. Aussi Pline second escrit à ce propos, que Lucius Pour le Piapyrius preteur Romain adiugea vne suc-douziesme? cession contentieuse à vn enfant, que la mere pour le 13. disoit auoir porté en ses flancstreize mois entiers. Mais telles portees sot rares & plus propres aux femelles des Elephans, qui engendret de groffes bestes, qu'aux femmes. Ce que i'estimes fort suiet à caution, aussi bien comme ce qui nous est raporté par loubert de celles qui Pour les 5. onten enfans vinans aux cinquieme & sixié- 6. mois. me mois: & ce que raconte Auicene au l.3.fe. 2.qu'vn reisonnage digne de foy l'auoit assuré qu'vne semme auoit enfanté à quatorze Pour le 14 mois. Ce qui doit estre conté entre les rares euenemens, qui sont plustost pour aider à sauoriser celles qui auroient emprunté mal à propos vn pain fur la fournee, ou qui voudioient liurer la vache emprainte, comme il se dit en commun prouerbe: &les ieunes veufues, qui auroiet fait vn coup d'essay, auec ceux qu'elles desirent par apres espouser, que pour en titer consequence de loy generale.

Mais laissant ces discours arriere, nous voyons qu'Hipp au liure de l'aliment, & en la Moyen de sect. 7. du l. 6. des Epidimies. Auicene au l. 2. cognoiftee feu. 21. & Macrobe au chap. 6. du liure premier des Saturnales, curieux de recercher ce chamus. terme d'acconchement : disent que pour le bien cognoistre, il faut doubler le temps du premier mouuement de l'éfant. Car si la féme sent son enfant mouuoir dans son vetre le 90. iour, doublant deux fois ceste quantité, qui

176

reuient à 270. iours, le vray terme d'accouchement sera au neufiesme mois. Si elle le sent mouuoir au 70. iour, doublant ceste quantite, elle se trouuera estre à terme au septième mois, & ainsi des autres. Ce qui ne se trouve bien Obietion. certain, veu qu'il y à plusieurs femmes, qui disent sentir mouuoir leurs enfans soient masles ou femelles, six sepmaines apres le temps qu'elles ont conceu, qui par consequent deuroient accoucher à quatre mois & demi, &

toutesfois cela ne se trouue. Dont il faut

Carrio fue ciens.

conclurre que ceste reigle n'est bien asseuree. Plufieurs braues autheurs ont voulu recercher cela par dinerses autres reigles, curieux qu'ils ont esté de recognoistre vn tel secret reconce dans ce grand cabinet de nature. Enquey ne se contentans de l'addition des nombres sur les autres, ils ont voulu ramper iufques aux mouuemens des aftres! & mobiles corps celestes, dont ils raportent des reigles encor plus mai affeurees que ceste premiere: Que laissant arriere pour le present tant à cause de l'incertitude, que pour n'estre mon desseing d'aprofondir ces questions en celieu, auquel i'en parles seulement comme en pasfant: Il suffira de senir auec l'experience commune, que les mois destinez par nature pour l'accouchement des femmes, sont le neuf.éme, pour le plus ordinaire, & quelquefois le septiéme mois.

Et encor quoy qu'en ces mois on attende l'effort de nature : Si est il qu'il ne faut tousiours adiouster foy au dire des ieunes femmes,

Des femmes.

qui sentans quelques legieres tranchees qui Les ieures leur suruiennent, soit pour auoir mangé des frommes se fruicks nouueaux beu de l'eau froide, senti la ausemps pluie & vent trop impetueux, ou autrement de l'accou-s'estre mal comportees en leur regime de vi-chement. ure, voire melmes pour s'estre vn peu blessees, se disent estre prestes d'accoucher. Car souuent on voit que ces douleurs ne passent le nobril, & sont appailees pour se mettre chaudement dans le lict, releuant les cuisses contre le ventre, & appliquant du linge chaud, quand principalement il ny à qu'vne simple colique, qui se termine en quelque petit siux de vetre. En quoy toutesois ne mesprisans leur opi-

nion, veu qu'il n'y à que ceux qui suportent la Confideradouleur, qui penuent rendre tesmoignage de tien. la grandeur d'icelle. Et encor craignans que ces tráchees quoy que legieres, n'induisent le trauail d'enfant, qu'il est tres-dangereux de laisser passer en vain, par ce que quand il s'est écoulé, les os qui s'estoient separez pour enlargir le passage, se resserrent tellement que l'artifice humain ne les peut plus separer, occasion pourquoy il n'est moins pernitieux de laisser mal à propos écouler le temps du trauail d'enfant, qu'à vne femme d'esternuer quandelle à nouvellement conceu. Pour à coure la quoy obuier, il sera bien conuenable de don- colique. ner lors vn clistere carminatif, pour empelcher les ventofitez:mesmes deux onces d'huile damandes douces tirees sans feu, auec vne once d'eau de canelle, ou pour le moins auec vne once & demie de vin blanc:

178

trane! POUT ACconcher.

Puis on confiderera exactement si les sigues de trauail se presentent qui sont, que Signes de l'enfant calcitrant s'agite en debatsort impetueusement, & beaucoup plus que de coustume, comme cerchant issue your auoir vne vas-piration plus ample & libre, ne luy suffisant celle dont il est iouy sant au moyen des arteres iliaques. Dont la mere endure plusieurs grandes & violentes tranchees. Qui souuent sot cause que la secodine se relaschat d'auec la matrice, comme vn fruict feroit quad la queuë ou pedicule se depart librement du remeau de son arbre, venu le temps de sa maturité. Dont aduient que ce fardeau ainsi relasche descendant pius bas vers le conduit, qu'il ne failoit lors de laditte connexion, commence à presser la vessie vrinaire & le conduit de la matrice. Ce qui est cause que la femme rend son vrine fert souvent & ne la rouvant cohiber est contrainte de la ietter par briefs internalles de temps.Le conduit aussi en deuiet de trop plus court, & plus large qu'il n'estoit auparauant. Elle sent grandes douleurs aux reins, qui se communiquas aux vertebres des lombes, s'inclinant bas, s'estendent en forme de tranchez iusques au bas ventre, aux aines & au croupion, principalement lors que les os s'esloignent les uns des autres & se renuersent en arriere. Les parties honteules entour l'ouale & cuilles s'enflent, & tumefient auec grande douleur. Et survient vn tremblement vniuersel de tout le corps, tel qu'il se fait au commencement des fieures. La face rougit à

éause que sang s'échausse, par ce que nature s'aide de toutes ses forces à mettre l'enfant dehors. Dont l'agitation est quelque fois si grande, qu'on voit souuent sortir de ce sang messe auec les aquositez, auant que l'enfant se maniseste. Et plus sont ces douleurs violenmanifeite. Et plus sont ces douleurs violen-tes, fortes, griefues & continues, retournans conche-depuis le nombril insques au petit ventre, mens factitendans toufiours en bas, auec perpetuelle le. agitation,& ce du derriere au deuant, cela detigne vn accouchement plus brief & facile. A quoy fauorisant l'effort de la matrice, qui lors se resserre entour l'enfant, pour le chasser & mettre hors à l'aide de ses fibres transuersés qui se sentent lassez de suporter tel fardeau, quel est celuy de l'enfant & de son lict ou arrierefais. Et lors aduient souvent qu'on sent renuerset l'enfant, ce que de haut bas, qu'on Momeappelle faire la trimbouelle, pour rendre sa te- m's de ste vers la bouche & orifice de la matrice, & l'enfant. faire en sorte qu'en poussant & blinant il se face vove. Si tous ces fignes concurrent, ou bien la plus grande partie d'iceux, c'est grand surdice d'accouchement prochain. A quoy Coulement survenant le coulement des eaux, il faut croi-des eaux. re, qu'il n'y à plus d'induces ou dilation. Car cette sage nature preuoyant qu'il estoit besoin d'vne grandissime dilatation au col de la matrice, pour donner issue à l'enfant, elle à d'extrement gardé les eaux qui prouiennent de son vrine, entre les deux membranes cherion & aignelette, qui ce pendant garnissent les parties basses

& costieres de son lict mol & delicat, pour au iour de l'accouchement humecter & remmollir ce col de matrice, a fin de luy donner moyen de s'enlargir, dilater, & lubrifier, de telle sorte que l'enfant y puisse glisser sans douleur.

Non toutefois qu'il faille inferer que ces

caux venans à couler, le part soit toussours

Aduertif.

instant, si les autres signes ne concurrét. Car il s'est veu bon nombre de semmes mais rarement toutesois, qui ne sont promptement accouchees, apres auoir rendu grande quantité d'eaux, ains n'ont rendu leurs enfans sur terre les vnes de trois à quatre, voire six iours apres. Insques là qu'il s'en est trouué, qui ne sont accouchees insques au douzième iour suinant le Hydropisse coulement desdittes eaux. Ce qu'aucunes obaie matite, stetrices attribuent à vne hydropisse de matrice, qui se vuide, disent elles, deuant le part. Deceues qu'elles sont, de ce que nonobstant rel coulement, les semmes ne laissent de rendre encor des eaux, quand elles viennent à ac-

Cenfins à doubles caux. coucher.

Humeur particulier destiné pour la garde de confant.

En quoy elles sont deceues, saute d'auoir bien cognu ce que nous auons cy deuant noté. C'est qu'il y à doubles eaux dans les membranes: sçauoir est celles qui sot entre le chorion & l'agnelette, qui est l'vrine: & les autres qui sont entre laditte agnelette & le corps de l'enfant, qui est la suer. Ou autrement vn humeur particulier, ainsi disposé par nature, entre le corps de l'enfant & cette premiere tunique agnelette, comme il est plusvray sem-

blable. Ce que la braue curiofité de Vesal & Pineau nous rend manifeste, qui dissecans les parts prematures, vienus dans le vingtième jour, ont trouvé que cette humidité, qui est estimee par Galen prouenir seulement de la sueur, estoit en quantité de demie liure ou enuiron, à laquelle n'eust iamais peu paruenir la fueur d'vn tant petit embryon, qui n'egale que la grandeur d'vn fourmi. Dont il faut tirer coniecture, que c'est vn humeur que nature à esté curieuse de former & establir en ce lieu, pour garder le tendre & delicat enfant, contre l'oppression qu'il eust peu auoir de la mébrane agnelette, quoy que molle & fort delicate, plustost que de le referer totalement à la sueur, dont toutesfois ie ne denie qu'il n'en puisse estre parcru & augmenté.

Coulans donc les premieres eaux, on voit EAUX fedes femmes qui n'accouchent promptement contes qui apres, si lors l'effort de nature ne se presente: restet pour Ce que aduenant il en reste encor assez dans sarsiuer le l'aignelette, pour arrouser & humecter le

conduit, à fin de faciliter le part.

Mais cela est rare & ne s'y faut confier: d'autant que cette aignelette est tendre, qui se rompt aussi tost, voire plus facilement que le chorion. Occasion pour laquelle venant la femme à rendre ses eaux, il y faut bien veiller & prendre garde, ne permettant qu'elle sorte de la chambre & s'expose à l'air : quoy mesmes qu'elle die se bien porter & ne sentir douleur. D'autant qu'on ne sçait si les eaux de sont labola sueur sont mestees auec l'vrine, ou non. " eux.

Mailes.

Ce que aduenant & que les eaux fussent rompues long temps deuantl'accouchement. Il n'y à doute que le trat n'en soit rendu

bien plus laborieux qu'autrement.

C'est lors que les matrones ont besoin d'oindre curieusement leurs mains d'huiles, liniments & muscilages remolitifs, pour lubtisser, adoucir & remolir l'orisse de la matrice, qui se deseiche & resserre fort promptement, dont les semmes sont en danger de leur vie, & doiuent mesmement les dittes matrones donner aduertissement du peril eminent aux parentes & amies lors presentes, sans autrement desbaucher la mere.

Outre les huiles cy deuant mentionnees pour aider les femmes qui sont d'vne habitude plus seiche, à ce qu'elles soyent deuement preparees à vn enfantement facile & moins laborieux, le liniment suiuant sera fort conuenable, prenez de l'huile de semence de lin & d'amandes douces de chacune vne once, mucilages de racines de guimauues & de fenugrec chacun six drachmes, de musc deux grains de ciuette vn grain mestez le tout pour en faire liniment. L'axonge de poulle tiree comme dessus est dit, y est aussi fort excellent.

Axonges.

Ce ne sera mal fait aussi de leur donner deux onces d'eau de canelle, theriacale ou clairette. Ou bien la potion suivante, prenez de la racine de gest ane, seuille de sauinier & sine canelle de chacun vn scrupule,

Potion.

de safran & castoreum, chacun quatre grains, de syrot de alcheavne once dissolues le tout en deux onces d'eau d'hysope & le faites boire à la femme, qui sera tombee en ce trauail si laborieux.

Puis battez de la racine d'helebore blanc vne demie drachme, de poyure & staphy sage stemmes de chacun vn scrupule & soufflez la poudre wire. dans les narines, lesquelles vous serrerez par apres, à fin de luy prouoquer la sternutation dont l'effort sera repoussé vers le bas. Et'en cest inconvenient sera la sage femme adver. Profimie tie de faire presser le bas ventre de la patiente, de ventre, auec la main d'une des presentes, un peu plus fort qu'elle ne feroit pas en vn accouchement plus naturel, comme cy apres fera dit. N'estant ceci premis que par forme d'a uertissement & comme en passant, pour cuiter qu'vne femme ne s'efforce auparauant qu'elle soit au vray temps d'accouchement, & à ce moyen qu'elle ne perde sa force auant qu'il en foic faison.

Mais quand tous les signes concurrent, qui cy deuant ont estémentionnez, ou bonne partie d'iceux. Et signamment qu'on void praisse que la femme n'est soulagee pour s'estre mise gres d'accontinuant s'augmente, ains que le mal en mens precontinuant s'augmente, l'orifice de la machain. trice se trouue ouuert, & suruenant quelque tranchaison, que l'obstetrice sente respondre sous son doigt quelque chose qui pousse, de sorte que ce qui estoit multant.

couronnement, s'affermit & enduccit peu ot prou, lors il ne faut faire doute que ce ne soit

le vray temps du tranail.

La femme

trangil.

Ce qu'aduenant, il est bien conuenable que Advertifla femme memoratiue de la volonté du souuefemit pour rain Createur, qui luy à determiné parlant à qui est en nostre commune mere, qu'elle enfanteroit en trauail, veste vn cœur viril, dont armee qu'elle sera: Si elle sent auoir la force, elle se leuera & se couurant de quelques habits, ou d'vn manteau de chambre, selon ses qualitez & moyens, elle se pourmenera par la chambre le plus qu'elle pourra, se reiettant par internalles sur le lict, pour reprendre haleine, puis se relevant derechef pour s'employer à l'exercice de son corps, jusques l'mesmement, (fi elle à tant de galantise ) de monter & descendre les degrez assez fermement, pour tousours ai-

Prilité de der nature de plus en plus. Car à proportion fexerciee. de trauail & exercice qu'elle prendra, elle tronuera le trauail facile & leger ou difficile

& rigoureux.

Si la forcen'est telle qu'elle puisse marcher seule, elle sera supportee sous les bras. par deux fortes femmes qui la tiendront de chacun costé, sur lesquelles s'appesantissant comme si la force luy estoit faillie, elle ne se soustiendra sur ses iambes que le moins Accunche. qu'elle pourra.

Au sentiment de l'achee ou tranchaison la femme descendant des rains insques au bas venqui effortre, elle s'approchera de la table, qui sera ferme : fur laquelle on aura mis vn coiffin pour l'appuyer, & ouurant les iambes, l'obstetrice ayant la main oingte de beurre frais, huile delis, ou d'amandes douces, auancera le doigt indice ou du milieu dans le conduit, iufques à la bouche de la matrice, ou se fait le couronnement de l'enfant, qui s'estant tourné de haut en bas pour pousser & bliner de la teste, en intention de se faire voye: la matrice obeyssant, & qui de sa part s'efforçant à l'aide de ses sibres transuersez, à l'expulsion & décharge de son fardeau, commence à se dilater de la grandeur d'vn sol ou enuiron, par ou se touche la teste, par l'inter-position des membranes, comme c'est la partie mens deux qui se presente tousiours la premiere, en tout ef dis. part bien naturel, dont le nom de couronnement luy à esté donné. Ou estant paruenue, elle adioustera le doigt indice à celuy du milieu, pour à son pouvoir dilater cette ouverture,& en cette maniere fauoriser l'effort de nature au tant quelle pourra. Lors si les eaux coulent d'elles mesmes, elle se contentera d'atendre & receuoir ce one dame Nature luy donnera, car l'enfant ne tardera gueres à se presenter.

Sinon & au cas que la membrane chorion foit trop dure, comme il auient aucunesfois, des mibra craignant qu'en attendant la rupture d'icelle l'effort de nature se passe ou diminuë beaucoup, qui seul peut tout en cette action : elle rompra cette peau auec les ongles, voire si besoin est auec les ciseaux, puis elle commandera à la femme de contretenir son haleine,

Rupture

De l'accouchement naturel

136 poullant &tendant fon effort contre bas. Poul lequel d'auantage fauoriser, elle portera sa main sur le haut du ventre vers le nombril, pour pousser doucement le fardeau bas, comme en frottant legerement sans aucune violence. Ou bien elle fera faire ladicte deprefsion par quelqu'vne de celles qui seront la presentes, se reservant au guet du don de nature & exception de l'enfant.

Mais par ce qu'il est rare qu'vne femme 14 qui est en trauail d'enfant puisse tousiours efemme do: stre sur pieds : On huy preparera vn siege pres la force est de la table, ou autre chose de pareille hauteur, surquoy elle se puisse tempestiuement appuier.

Et doit ce siege estre haut mediocrement, comme de pied & demi ou deux pieds:ouuert

Forme de tant par deuant que par derriere à fin que l'o-Fige pom bstetrice ait libre accez d'attouchement, & accoucher. que la dilatation & elargissement de la fem-

me ne soit empesché, en ce qui est du retirement de l'os sacré d'auec les os des iles ou flancs, & le renuersement du coccyx ou queuë ne soit inhibé, qui sont œutres de nature sas lesquels le part ne peut estre naturellement promeu, comme prouué est par vn nombre infi-

Gradan ni de raisons alleguez par Seuerin Pineau au me deut - secondliure de ses Observations, auquel le curieux Lecteur aura recours, que ie laisses ar-EMTE. riere par desir de brieueté. Pour dire que ladicte chaire doit auoir vn doffier inclinant à l'enuers, sur lequel la femme se puisse commodement renuerser, pour mieux se reposer

au temps qu'elle n'aura ses achees,

Et sera ladicte chaire bourree des deux coftez, ou bien garnie de coissinets, à ce que la femme soit mollement assise, en ce qui doit Gaminare estre porté dessus, tant des cuisses que du siege.

Elle aura deuant elle vn coiffin affez large, sur lequel elle se mettra de genoux quand elle sentira suruenir l'accez, s'appuyant des mains sur ladicte table, qu'elle tiendra ferme en s'esforçant à son pounoir par la retention de son haleine, à pousser son fardeau contre-

bas.

Ou bien elle embrassera vne femme par le col, durant qu'elle fera son effort. Et cependant l'vne des obstetrices poussera doucement le ventre contre bas, aydant nature à son effort desiré, & l'autre ayant la main oingte de huyle de lis ou de beurre frais fondu, s'efforcr a de dilater le couronnement, augmentant à son pouvoir le passage de l'enfant, comme dessus eft dit.

Et ou aduiendroit qu'vne femme fust tant debille, qu'elle ne peust rester assife, elle sera mise sur vn lict, counert de draps & de Pour les castalongnes suffisantes, tellement disposé, seu seu que la teste & tout le corps soyent esseuz, ser debites pour auoir meilleure & plus facile respiration: lesiege vn peu plus bas, mais de beaucoup plus haut que les pieds, qui seront appuyez Forme de sur vne barre, de peur qu'elle ne glisse, elle les ties refleichira vers le siege, tenant les genoux haut esleuez & ouuerts.

grice.

Desfous ses teins sera mife une élèze ou nappa de travers, dont la largeur sera telle, qu'estant ploice en divers plis, elle reste large d'vn pied. Et quand l'achee surviendra, deux des femmes qui l'assisteront, la souleueront auec la nappe ou eleze, qu'elles tiendront par les deux bouts, à ce que l'effort de nature se puisse librement faire, en la remotion des os des iles & renuerfement du coccyx ou acromion.

Et estant ainsi la patiente retenue par desfoubs les aisselles, & sousseuce par dessoubs les lombes, vne femme poussera l'enfant tout doucement, & l'obstetrice oignant sa main, di-

latera l'orifice de la matrice.

Et pour dauantage fauoriser l'accouchement, elle dira que tout va bien, que l'enfant Pendence est bien disposé à la sortie, que la patiente se de l'obste- doit enertuer plus que iamais, d'autat que c'est vn fils, ou vne fille, le tout suinant ce quelle aura recognu estre au desir de la mere, dont elle dira qu'elle à eu certaine cognoissance par l'attouchement, pour toufiours luy releuer le courage de plus en plus.

Cette obstetrice pour bien esse duer tout . doinent ce que dellus, doit eftre robufte, entre deux aaotre en l'o ges, gratieule p tiente & modeste, pour suporrer patiemment les plaintes de la malade, la re-Lierrice. forçant quelquesfois de boire & de manger,

quand temps sera. Elle aura tousiours les mains oingtes d'huyle de violes , lis ,amandes donces, axonge de canard, poulle, porc ou pour le moins de beurre non salé:aduertissant la mi-Lade qu'elle connertisse les plaintes, gemissemens, & doleances, en effort d'ay der nature par la retention de son haleine, plustost qu'à crier & se douloir, lors principalement que

l'effort de nature se presente.

Et en cas de grande debilité & delicatesse,elle luy donnera une drachme de confectió alkermes, dissoute auec deux onces d'eau d'armoile, ou deux onces d'eau de canelle, ou bies. Plus debide l'eau d'hysope & de canelle de chacune vne once. A quoy conuient aussi le poids d'vn escu de fiente d'éparuier dissoute en eau d'hysope.Le tout en cas de necessité seulement pour euiter d'exciter la fieure en vsant trop de remedes chauds.

Liera vne pierre d'Aigle ou vne pierre d'Ai-mant blanche, au dedans de la cuisse fort pres de faculté de l'aine: la despouille du serpent au tour du occusse. ventre. Et fi elle peut auoir vne ceinture faicte du cuir d'vne beste qu'on appelle Elan ou Elein, elle luy en ceindra aussi la cuisse. soudain qu'elle sera deliuree, faut ofter & leuer le tout, d'autant que ces remedes qui ont vne faculté occulte d'attirer la matrice contre bas, pourroient porter prejudice, par la precipitation d'icelle.

Au cas qu'elle sente la teste de l'enfant inclinee plus d'vn costé que d'autre, comme estant tournee vers l'aine.

Elle fera situer la semme sur le costé oposité, si La esse puis auançant la main oingte, comme dessus de l'enfant eft dit , elle la redressera, maniant & touchant ef tournet cette delicate creature si doucemet, qu'elle ne de coste face que glisser la main par dessus le visage,

Pour les

fçachant bien qu'il est facile à offencer, pour a quoy elle se gardera d'y faire oppression n'y violence quelconque.

Inconnemiens qui furmien-

Elle aura esgard aussi, à se garder des inconneniens qui penuent surnenir a cause des diuerles dispositions des meres, pour estre trop grasses, maigres, ieunes, vieilles, de trop grande ou petite stature, foibles pusilanimes, craintiues suiettes à l'accouchement auant terme, ou long temps apres le terme, à cause de quelque mauuaise nourriture dont elles auront vse durant leur grossesse, ou pour l'intempestive tolerance de faim soif & vsages de parfums, qui font que les tranchez ne s'auancent vers la matrice, mais s'arrestent au dessus du nombril:mauuaise configuration & trop grade siccité de l'os barrier, des iles, sacré & coccyx:dureré & angustie de l'orifice de la matrice, voire mesmes du col d'icelle. Qui sont aucunefois vexez de douleur particuliere, vlceres, condylomes, rhagudes, dont elles iont de soy incommodez, ou à cause des partiesvoifines, qui empeschent l'extention & dilation naturelle requise à l'accouchement.

Pour l'en-

A quoy faut ioindre la consideration de la dureté des membranes, grosseur du lict ou ar rierefais, debilité de l'enfant, qui ne s'ay de pas bien, siccité des parties, qui sera suruenue par l'intempetif écoulement des eaux. Si l'enfant à la teste trop grosse, ou le corps monstrueux. A tous lesquels l'obstetrice donnera à son pouuoir remede particulier selon l'ocurrence. Ou en cas de doute elle ne doit estre paresseuse de requerir l'aide du Medecin, qui surmontants toutes ces incommoditez, par medicaments à ce conuenables, fera moy énant l'ay de de Dieu Situation qu'elle receura l'enfant, s'il est bien & naturel diserfe lement situé la testejen bas : quoy que la face pour la va soit diversement tournee, d'autant que le fils sexes. en fortant à le visage tourné vers le siege, & la fille au contraire, se trouve avoir la face toutnce vers la vesse & clytoris.

S'il eschet lors que la corde du nombril, qui est ordinairement longue de deux coudez, l'enfas est se trouve lice entour le col de l'enfant venu à lié par le la lumiere de ce monde: comme il aduient sou- col. went qu'elle y fait deux ou trois tours, ce qui le met en peril de sa vie. Laissant lors pour vn temps le souci de la mere, il faut promptement couper le nombril, puis lier la corde à la cuisse de la mere, ou autrement le bailler à tenir àvne cutre, ou bien y attacher quelque chose qui la tienne en declif, de peur qu'elle ne se reperde dans la matrice, puis gouverner l'enfant comme cy apres fera dit. pour faire retour à la mere. A laquelle au cas qu'elle ait esté long téps sans manger, eu bien qu'elle fust fort debile, on baillera vn peu de vin, auec vn morceau de pain rosti trempé dedans : ou de l'hypocras, de l'eau de canelle, ou eau clairette, pour luy rendre vn peu plus de vigueur, & recreer ses for- cirdiai. ces qui auroient esté par trop debilitez à cause des grands efforts qui sont bien souuent trop violents. Comme les femmes le scauent forc bien representer.

## Ce qu'il fant faire en un acconchement laborienk

## CHAP. XX.

Pres auoir sussissament expliqué ce que requis est en l'accouchemet plus naturel, facile & à desirer, il est mainte nant saison de proceder à l'exposé de

ce qui est necessaire lors qu'il s'y trouve quel-

que difficulté.

Trois canfas d'accou chement difficile.

Le part est rendu laborieux & difficile dit Balduinus Rouseius, à cause de la vitieuse habitude & disposition de la mere, ou de l'enfant & de son lict, ou bien de ce qui suruient du dehors.

Premiere.

Pour le faict de la mère : quand elle est d'vne substance compacte, grasse, ou trop seiche & dure, quand la matrice est petite, serree, & n'est la semme accoustumee à sentir dou leur, & en outre se trouue hôteuse & dissicile à se découurir, & exposer ce qui est de son habitude particuliere, come d'instâmatio ou vlcere present qu'elle ait actuellement en la matrice, ou bien qui ait precedé, dont soit resté quelque cicatrice : ou finallement quand la debilité y est si grande, qu'elle ne peut sauoriser l'accouchement.

Seconde.

Le vice qui peut prouenir de l'enfant est, quand il se troune d'une grandeur inusitee, qu'il à la teste trop grosse, ou le corps monstrueux. des femmes. 194

ftrueux, qui rend le part que le vulgaire appelle Agrippe, ou quandil y aplusieurs enfans qui empeschent le passage l'vn à l'autre, & signamment quad par la superfetation, il y en à vn plus ieune au passage, qui empesche l'ys-suë de celuy qui fait tempestiuement son esfort.

Des choles exterieures, quand la femme à esté battue, mutilee blessee, ou vexee de l'air ambient trop froid, quandaussi elle est attristee, éponuantee, ou autrement inquietet de quelque sinistreaccident exterieur, qui ait tellement perturbé l'enfant, qu'il n'ait peu subir sa desiree & convenable situation, en laquelle il presente la teste la premiere, comme dessus est dit. Au lieu dequoy il se trouderra presencer vne épaule, vn coude, vne main, les fesses, le ventre, vn des costez, vn genouil, ou vn pied. Quad aux deux mains ou aux deux pieds cela est rare qu'il les presente tous ensemble,à raison de sa situation naturelle dont cy deuant à efté traité. Aussi telle disposition ne s'y trouue sinon qu'apres que la femme aura eu de grandes agitations, achees cruelles, & violen- Tres tes douleurs, durant lesquelles l'enfant ait eu maifes. moyen de se déueloper. Ce qui porte peril à la verite.

Non tant toutesfois qu'aux superieures situations, & encor principalement quad l'arrierefais estant du cont retasché & separé de l'adherence qu'il avoit à lamatrice, il se prefente le premier. Car lors il y à peril que l'ent font ainfinal fitue committel eff, ne foit de-

De l'acconchement naturel 194 Ritué de la respiration , qu'il ne peut auoir qu'au moyen des arteres iliaques, lesquelles les saces perdent leur fonction, en telle situation, dont

finmes l'enfant reste souvent suffoqué.

feut sar.s. Ce qu'aduenant, c'est sors que la dolente & trifte m'ere n'a besoin d'vne mediastine, matrone, ou obstetrice ignorante, mais d'vne qui veritablement soit lage & prudente femme dont le nombre est fort rare. Laquelle fera de la fimpromptement situer la malade d'vne telle sorte, que sateste & les épaules soyent plus basses que le siege. Puis luy faisant tenir les genoux Eau frei- ouverts, & les talons pres du siege, auec decente couverture, elle mettra vn linge mouil-Oficiele le d'eeu froide sur le bras ou pied que l'enfant bjerrie. aura auancez: à ce que sentant ceste froidure, il les retire, ou pour le moins il ay de à l'impulsion de l'obstetrice, qui à sen pouvoir Espar les veves plus douces qu'elle pourra inuenter, s'efforcera de les repousser. D'autant que les membres de l'enfant sont tant tendres & fragiles, qu'il y à bien à craindre que l'effort qu'elle feroit seule de les repousser, ne fust luffisant pour les meurdrir & grandement mu-

> tiler seulement, sans beaucoup profiter. Apres donc qu'elle aura repoussé & remis dans la matrice le coude, main genouil ou pied qui se seroiet presentez, auec la plus grade douceur & facilité qu'elle aura peu innenter pour l'occasion lors presente. Ou bien que sas auoir senti aucun membre prominent, elle trouve l'enfant fitué fur le ventre, d'os, ou cofté, pour venir en double, ou sur l'yne ou l'au-

Autre in ligenie.

tre épaule pour venir de biais, elle commandera à la femme d'onurir la bouche & redre plu- 4'artif. frost son halaine, que de la retenir & pouffer fement. cotre bas, Ce qu'elle est de soy assez encline de faire à raison des cris & eiulatios qu'elle fait à cause des cruelles & lamentables douleurs qu'elle sent. Puis avant les mains bien ointes. comme dessus est dit, elle s'efforcera de releuer l'enfant hors de dedans l'embarrassement ment les des 05, & en le repoussant le dressera & situera pieds dede telle sorte, s'il luy est possible, que la teste une vienne la premiere, comme estant la situation plus requise & naturelle. Sinon & au cas que elle trouuast l'enfant tellement déuelopé de sa Les maisse legitime fituation, que les deux pieds fustent deuant, vers l'orifice de la matrice, elle les tirera doucement,& en cette maniere elle receura l'enfant. Et quand par mesme moyen elle trouuerra les deux mains à commodité, elle fera le pareil. Quandaussi l'arrierefais se presente le pre mier:elle le repoussera à son pouvoir, s'efforçant touhours en tel repouisemet, d'amener la teste en auant comme dit à esté par plusieurs fois. Sinon & ou cas qu'elle ne puisse effectuer Clyson ce qui est de son desir, elle fera acte de prudence, si lors elle appelle vn Medecin, qui prefcrira vr clystere detersif, dans lequel entre autres choies, y aura de la benedicte ou hierre piere, au ec quelque quantité de discassia, catholico, posiend fucre rouge &miel mercurial. Par la bouche il luy fera prendre l'eau de teste de cerf, ou rasure d'yuoire en cas qu'elle ait fiéure, sino luy fera doner de l'eau de canelle, clairerte, ou tericale

196 De l'acconchement naturel
au poix d'vne ou deux onces. Ou bien ferà cóme il ensuit.

Prenez deux drachmes de bon rhubarbe mettez les tremper auec denx scrupules de canelle dans deux onces de jus de persil, ou pareille quantité d'eau de canelle, en l'expression dissolues de castor & racine de dictamne, de chacun vn scrupule & vne once de syrot d'armoise, faites vne potion que donnerez à boire à la malade.

e Ou bien. Prenez de l'interstice qui se trouvé dans ce qui est entre les cuisses de la noix, dit nauci, de canelle tres fine bié batus, de chacun demie drach. du jus de persil auec le vin blac, ou l'eau de canelle & syrot d'armoise de chacun vne once, messez le tout & le donnez à boire.

Les parfums faicts de ladan, bdelium, alyparfum: pta moscata, ambre gris, musc & ciuette sont
necessaires par les parties basses: mais aux narines il faut approcher de lasse puante, plume
de perdrix ou vieilles sauates brusses. En cas
de reiteration de clysteres, il les faut faire acres & émoliesn ensemble. Et pour le faict des
fomentations qui seront faictes sur le bas ventre & partie interieure des cuisses, elles seront emollientes, aueclles racines de mauues
& guimanues, feuilles desdictes herbes, auec
les feuilles de violes & de senneçon, semences

de lin fenugrec & autres semblables.

Apres ladicte fomentation emolliente sera appliqué le remede suivant. Prenez pulpe de coloquinte de fueilles de savinier de chacun

Casaplas me. trois onces, de jus de rue deux onces, de farine de lupins tant que besoin est faites cataplasme que vous mettrez sur le ventre, à quoy est conuenable aussi d'y appliquer vne once de pilules cochez. Et lors outre les remedes cy dessus designez qui agissent de leur faculté oculte, il sera aussi bien convenable, d'atacher à la cuisse d'extre du styrax calami, coriande verte, ou Remedes a racines de polygonon & de cyclamen. La ra- facuté scine d'hyosciame doit aussi estre lice & atta-cuite. chee à la cuisse gauche. Vne pierre d'Emery tenue en la main dextre. Faut aussi donner le pois d'vn escu de rasure d'yuoire à boire auec eau de canelle ou thericale.

Le corail pendu au col profite grandement. La sarriette battuë & mise sur le ventre tire & met l'enfant hors du corps, soit mort ou wif.

Ce que peut faire aussi le laict d'asnesse beu auec quelque peu d'eau salee, ou d'eau rose. Il y en à qui appliquent sur le ventre de l'armoifé battue & laich de femme auec fort bon fuccez. Iean de Ville-peufue & Iean de sainct Amand approunent fort qu'on face tenir sur la region de l'aine, douze ou treize grains de corriande liez dans vn linge bien tenve, par vn enfant vierge, soit fils ou fille, & qu'on face boire vne demie drachme de roche de borras dans de fort vin blanc, ou eau de canelle quantité d'vne once. Et Victorinus Fauentin approune fort ce remede. Prenez ecorce du raifort & feuilles de mercuriale, de chacune vne once, trois grains de saffran deux drac. de

De l'accouchement naturel 198 de canelle bien batuë, meslez le tout & le met tez das vn morceau de taffetas rouge que vous pendrez au col de la malade, & tost apres elle enfantera. A ce convient aussi l'odeur de geest brulé, ou bien du bitume iudaique, qui est plus convenable.

Le stenutatoire ou esternu, prouoqué auec la poudre d'helebore, poyure & quelque peu d'euphoribe convient fort.

venu auec l'enfant.

Efternu.

Durant le temps que ces medicaments se Effore de pratiquet, ne doit la sage femme estre en repos l'observice ains se tenant toussours en sentinelle, tenter à chacune inuasion d'achee, de faire en sorte qu'elle redresse l'enfant, de maniere qu'il presente la teste la premiere, sino qu'elle puisse auoir les deux pieds ou les deux mains ensemblement, pour le tirer hors.

Quand elle aura receu l'enfant apres vn Pour le si long & laborieux trauail, elle considerera si sombri!. la corde ou vedille du nombril est tumefie & remplie de sang trop impetueusement agité: Ce qu'aduenant elle la coupera & laissera vn peu dégorger, pour empescher qu'il n'encoure corruption ou quelqueinflammation, puis elle laliera deux doigts pres du ventre : y faisant deux tours de fil ciré & deux neuds, s'il est gros & enflé:ne serrant trop, de peur d'exciter grande douleur auec le fil, ny trop peu, pour e-uiter que le fang n'en coule, Puis le commectant à la garde, ou autres de celles qui seront la presentes, elle aura derechef recours àla mere, pour tirer l'arrierefais, au cas qu'il ne fust

Pour l'eduction duquel, prenant en main la corde ou vedille qu'elle aura coupee, elle pour tirer pressera, frottant doucement le ventre de l'ac- le 1181 de couchee auec lamain, en la partie tumefiee l'enfant. pour faire en sorte que cette grande dilatatió de la matrice venant à se resserrer, deprime & laisse couler bas le lict de celuy qui en est forti:sans toutesfois qu'elle tire ou face aucunc forced ladicte corde ou vedille, de peur qu'elle nela rompe, comme vne chose fort tendre & delicate. Ce qui seroit cause de grand inconuenient, sçauoir est, que la bouche de la matrice n'ay at aucun obstacle se resserreroit promptement: & à ce moyen rendroit l'eduction de l'arrierefais de trop plus difficile, voire auec peril de mort.

Et en cas que ce legier effort ne soit suffisant, elle conseillera de serrer le nez & la bouche de l'accouchee, pour faire en sorte que elle pousse son effort contre bas, en intention l'halame.

de repousser dehors ce qui reste.

Voire mesmes elle lui sera donner la pondre d'esternu cy deuant designee, pour faire Sternutaqu'en esternuant, & à l'instant pressant & ser-tion. rant tant le nez que la bouche, la violence de last ernuation fauorise plus les parties basses que les superieures ausquelles elle est principa lement destinée. Et en cas que par ce moyen le deliure ne procedast, il sera lors conuenable donner un clystere composé de decoction clystere d'herbes hysteriques, dans laquelle seront dissoutes benedicte, hiere & miel mercurial, ou authosat. Durât le téps que ces remedes se pra

iiij

194 De l'accouchement napurel tiquent, l'obstetrice doit tenter toutes les voyesplus faciles quelles pourra inuenter, Office de pour induire nature à son devoir: ores bralant Conferrice la corde & tirant fort peu, cantost dilatant & tenant ouverte la bouche de la matrice, quelques fois aussi glissant la main par dessus le ventre & les flaurs, appliquant du linge chaud fur le ventre, & autres choses semblables memoratiue que cest vn œuure de nature, qui ne Admerif . e wick en vn inkant, & que fouuent il est besoin de quelques induces durant lesquelles cefemans. ste souveraine princesse regaignant & recouurant ses forces, soit industre perità petità l'accomplissement de l'excretion desiree : Ce qu'elle effectue en fin par succez de temps. C'est pourquoy il ne faut vser de force en ce qu'on peut auoir doucement. Emperien. Car comme dit la dame le Boursier obste. Se trice de la Royne à present regnate, en ses observations, celaest rare qu'il faille aller querir l'arrierefais iufques dans la matrice, & se vante d'auoir accouché plus de deux mille femmes, aufquelles elle n'apoint esté contrainte d'anancer la main pour l'aller déraciner : Et qu'elle ne le fera iamais fi vne de ces trois extremitez ne la contraignent. Dont l'vne est:

l'excreme perte dusang que sait la semme, l'aurosis cho- tre, si elle auoit des couulsions: la troisséme & ses qui con derniere, si la sièure auoit tellement deseiché le songuent corps, que le list de l'enfant demeurast attaaller que- ché, sans pouuoir estre separé, par l'ay de & savir le list, peur de la seule mature.

Pour laquelle ayder teufiours de plus

en plus, il serabon d'induire la mere à vomit Famiza metrant le doigt bien auant dans sa bouche, sion, & d'introduire dans la matrice vne fumigalion faire auec l'armoise, sabine & dictamne bouillis en vin blanc. La fumee de l'adane & ftyrax y est aussi conuenable, comme mesmes des autres medicaments qui aident à prousquer les meustrues. Le castoreum beu du pois d'vne drachme en eau de canelle y est fort excellent, comme aussi quand il est appliqué sur le bas ventre, estant battu auec du pouliot, ou auec le poreau, dont mesmes on en peut mettre quelque portion, dans le conduit. A ce vallent auffi la myrrhe, farriette, garence, & racines des panets tant beues, appolez sur le ventre, que donnez en parfum.

Ceux qui denuez des commoditez de la ville, sont contrains se seruir de ce qu'ils ral trouuent aux champs, sont sumigation auec fiente de chat ou d'agneau, & ong le de cheual, appliquent mesmement vn deliure de vache fur le ventre: oubien en donnent quelque portion qu'ils auront gardee estant batue & meslee auec du vin blanc.

Mais quoy qu'il faille beaucoup attribuer à nature en ceste part. Si ne faut il tant s'y arrester, que quand on recognoist vn trop long & obstiné retardement, la sage semme ne face Denoir de son devoir de bien huiler sa main auec les la sagesthuiles, liniments, ou axonges cy deuant men- me. tionnez, puis l'auançant à la suitte de la corde dans la matrice, elle acrochera l'arriere fais auec le digt, qu'elle ne tirera promptement,

201

de peur d'exciter une precipitation de matrice, qui seroit vne maladie fort perniciense, mais l'esbranlant petit à petit, ores deçà, tantost delà, elle fera en sorte, quelle l'attire dehors.

A wertiffement.

Fuiant de faire comme les ignorantes, qui crochans la matrice en son orifice, au lieu de deliurer, causent noi. seulement des precipitations, mais aussi des viceres de matrice fort

pernicieux.

Inconue miens.

Aura égard aussi que ce qu'elle aura tiré soit entier, & qu'il ne reste dedans aucune portion de ce liet, d'autant que la corruption qui en prouiendroit causeroit de grands & pernitieux accidents, & ce qui n'est tiré à l'heure du deliure, tombe ordinairement par corruption & pourriture: qui n'est sans infeder tout le corps de mauuaises & infectes vapeurs, dont nous laissons de present la consideration, pour n'estre du gibier de l'obstetrice, nous sustifant de l'aduertir seulement en ce qui est de son deuoir.

Pour le part des 2'4. C 111X.

Et en cas qu'il y eust deux ou plusieurs enfans: apres qu'elle en aura eu vn, elle attendra que nature luy donne le reste. Ce qu'elle tentera d'auoir le plus tost qu'elle pourra, sans rien violenter: d'autant que les gemeaux pour le plus ordinaire, n'ont qu'vn mesme lict, dont l'interstice est separé d'une seule membrane, de lotte que ce qui reste pendant au dernier enfant, de l'ennelope du premier, l'incommode par trop. De telle maniere que pour estre l'vn des gemeaux resté trop longuement dans la matrice apres le premier , à souvent esté cause de la mort de la mere, à raison de la corruption qui suruenois à la moitié du lict. Occasion pour laquelle il faut tenter d'auoir le tout ensemblement, s'il se trouue qu'il n'y ait qu'vn mesme arrierefais, ce qui sera coniecturé par l'imperfection du deliure. Lequel estant complet, ne faut laire violence à ce qui seroit resté, quoy qu'on sceut qu'il y ait encor quelque chose en la matrice. Par ce qu'il s'est veu des enfans con-ceus, non comme gemeaux, mais par superse-tation, ou conception suruenue depuis la premiere, qui ont resté vn mois ou deux, voire iusques à quatre mois apres le premier accouchement, puis au bout de quelque temps, ils n'ont laissé de venir à bien.

Si en cette maniere Dieu ne luy fait la grace de deliurer vne femme, soit à cause de la mort de l'enfant, ou tant extreme debilité de la mere, qu'elle soit preste d'expirer. Il faut appeller les Medecins & Chirurgiens, qui apres auoir tenté tous autres remedes cercheront la voye de moyenner le deliure par l'eduction commune, ou par la sectionica sarienne,

Signes de la prochaine perce de la mere, mort de l'enfant, & comment il les faut fecourir.

## CHAP. XXI.

Lation.

Ous auons iusques à present poursuiui les especes d'accou-Recepita! chement , ausquelles l'obstettice on matrone ayant nature pour fon aide & guide, espere tousiours

estre rendue iony stante de son desir: soit par sa dexterité seule, ou à l'aide d'yn sçauant Medecin, qui par son erudition luy aura presté la main, à debeller & surmonter les fascheux & difficiles accidents qui souvent surutennent en telles affaires, tant que finalement elle parvienne au compliment de son œuure.

Mais quand l'esperance de tout cela est retranchee par l'interuention de ce qui est tout au rebours des trois causes qui doinent concurrer pour rendre vn acconchement na-Trois arcia turel & souhaittable: Sçauoir est, la mauuaise constitution de la mere, ou de l'enfant, ou de ve nature, la matrice en particulier voire souvent des parties qui luy sont adiacentes & comme annexes. Lors il n'est seulement difficile, mais impossible que la mere, obstetrice & assistents soient rendus ioyeux& contens par les voyes & manieres d'accoucher cy deuant mentionnees.

Ces inconueniens qui prouiennent de la

artificiels.

part de la mere sont la grande debilité, faillance & confraction des forces , qui est sou- Les incuis ment telle, que la pauurette ne peut à peine memiens respirer: De sorte que les achees suruenantes, qui pro-elles s'en vont à neant, pour quelques fortes la mura & violentes qu'elles puissent estre. A raison que quand elle vient à s'efforcer, le cœur luy faut, & surprinse de l'ypothymie, elle deuient oublieuse, voire incapable de s'efforcer sur l aduertissement qui luy est donné de ce faire; ne pouuant qu'à grande peine leuer les bras, ou remuer ses membres faillis & denuez de toute vigueur. Elle ne parle, ou pour le moins elle rend vne voix tant basse & languide, qu'elle ne peut estre entenduë : Le pouls de- signes de uient languissant, inegal, & formicaut : & mort pro-queloues fois elle est aussi surprinse de spa-chaine, mes ou couulfions: Dont on peut coniecturer qu'elle ne peut auoir la vie saune, & qu'elle est preste de i etter le dernier soupir. Comme souuent il peut aduenir par & à cause d'vn nombre infini de maladies, qui ne sont que trop frequentes à ce muliebre & delicat sexe, & ce encor principalement plus au temps de la groffeste, qu'en vn autre faison.

De la part de l'enfant, s'il est trop gros, De l'ensate monstrueux & dissorme, comme ayant la teste trop grosse, ou bien non vne seule mais deux, ou d'autres membres supernumeraires. Quand il y à deux ou plusieurs enfans qui empeschet le passage l'vn à l'autre, quelque superfetation ou manuais germe qui serme le passa l'enfant ià paruenu à sa maturité & cerchant

Des accouchemens

206 issue, pour jouir d'vne respiration plus libre: S'il vient double comme presentant le cul, venire, hanche ou autrement vn des costez à l'issue, & qu'en cette façon il soit ià embarrassé dans les os, ou quand il aduient qu'il est pri-

Signes de mort de l'enfant.

ué de vie. Ce qu'on peut colliger par le grand interstice de téps qu'on ne la senti mouuoir, & le long temps que les eaux sont rompues & vuides. Et outre ce, si la femme sent son fardeau plus pesant & onereux que de coustume, cest vn signe de mort trop euident, à raison que l'enfant qui n'est plus illustré de la vigueur des esprits qui le rendoient plus legier. Amfi qu'vn homme qui à desicuné est moins pesant que celuy qui est à ieun, par ce que les esprits sont moins suscitez : & encor celuy qui est à ieun se trouue de trop plus legier que celuy qui est mort, pour estre un corps priué de vie, & par consequent du tout desnué de la presence des esprits. Ce qui aduient ordinairement quand la secondine est denoquee de l'amarri, ou bien alors qu'elle en est sortie. Caràraison que l'enfant qui ne respire par la bouche & narines quandil est au ventre de sa mere, ains par les arteres iliaques, qui tirent leur force de la matrice, par l'interuention de l'vmbilic, il est impossible que l'enfant ait air quelconque lors que le liat est relasche, & encor moins quand il est sorti. Aussi lors s'il aduient que la mere se tourne de costé ou d'autre, l'enfant tombé en la partie plus decliue comme feroit vne malle ou pierre desnuë de

tout support & entretien. Occasion pour laquelle vne semme le sent tourmentee de griefues douleurs vers le nombril & parties genitales, non sans desir d'aller en selle & rendre l'vrine auec grandes épraintes : à raison que nature se veut descharger de l'enfant mort. Estant le corps viuant impatient de supporter ce qui est priué de vie, qui n'a conexité ny commerce quelconque auec luy, ce qui est cause qu'à toutes restes il s'esuertue d'en secouer & depofer la charge & onereux fardeau, qui donne indice de soy par la froidure qui est recognucau bas ventre, par les assistans, & mesmement sentie par la semme iusques à l'interieur de l'abdomen : Et lors son haleine est puante & fætide, à raison des mauuaises & vitieuses exhalations qui s'esseuent du correption corps de l'enfant, qui estant mort, se cor-de l'enfat. comptelus en vn iour dans le corps de la mere, comme en vn lieu chaud & humide, qu'il ne feroit en trois iours s'il estoit dehors: occasion pour laquelle l'haleine puante survient ordinairement trois à quatre iours apres la mort d'iceluy. Ce qui donne outre cela vne mauuaise & hideuse couleur en la face, auec depression & enfonsure des yeux, comme s'ils estoient retirez dans la teste, lesquels aussi se voyent ternis, & imbues d'vne couleur iaunatre & ferrugineuse, iusques là mesmes qu'ils en sont rendus plus stables & comme immobiles. Les leures deviennent froide. & liuides, les mamelles affesses,

pendantes & flaitries, il descend vn humeur puant, sætide & cadauerens des parties genitales. Qui n'est sans infecter le cœur & cerueau de mauuaises & pernicieuses vapeurs, dont, suruiennent les faillances, syncopes, grandes debilitez, dormir laborieux, & fort inquieté de songes tristes & sascheux. Et a raison de la depression du sardeau qui n'a plus de support des parties superieures, la semme sent vue strangurie presque continuelle, à cause qu'il ne peut estre releué de dessus la vessie vrinaire. Et lors aussi venant l'ensanc à s'ensier & tumesier par la pourriture, le ventre s'estend & est rendu turgide beautoup plus que de coustume.

Dela ma-

De la part de la matrice & lieux circonuoisis, si elle ne s'ouure pour!l'emission du
part, à cause que l'accouchement est auant le
terme ou qu'il y à quelque timeur contre nature, inflammation, schirre, louppe, rhagade,
condylome, hypersarcose, cornosité, verrues
morales, pensiles, rendues, parcles, thym ou
myrmece qui seroient suruenues à vn vlcere
mal guari, ou bien à raison de quelque cicatrice qui ne se puisse dilater. De telle sorte que
l'ouverture se soit bien trouvee sussiliante
pour admettre & receuoir la semence genitale, que ceste partie tire & succe sort curieusement, mais la dilatation telle que requise est
ne peut estre rendue complette & sussiliante
pour l'emission de l'enfant,

Des parties adiacentes,

Comme faussi se peut il bien faire que la matrice s'ouure & dilate en tant que besoin

efic

en, mais qu'vne pierre qui fe trouvers en la vessie vrinaire, ou les os sacré, des isles, & pubis ne se pouvans estargir & quelque peu se-parer, l'essort tant de la temme, de l'enfant que de lamatrice demeurent vains & inutils. Ce qui n'aduient que trop souuent en plusieurs filles qui ont esté mariees tard, voire mesmes en que ques femmes qui avant eu enfans en leur seunesse, ont esté long-temps sans engendrer, ausquelles lesdits os se sont tellement resserrez, que faute d'auoir esté humectez par les remedes cy dessus mentionnees, ils ne ie

peunent plus relascher.

C'est en vain lors que l'obstetrice ou sage femme, quelque prudence & experience qui reffort de soit en eile, s'efforce d'aider vne femme par- l'éficirie uenue au terme d'accouchement, & comme vn :? muile, bon genie s euertuë d'introduire ceste tendre & delicate creature au verger mondain: & en vain auffi que l'Apoticaire donne ses medicaments agiffans de faculté occulte ou manifeste, pour bien & deuement preparez qu'ils puissent estre, quoy qu'exhibez & donnez par l'ordonnance d'vn docte & sçauant Medecin. Car il faut que l'enfant pour viouge & vigoureux qu'il soit, compatisse & meure mec la mere, ou que la mere rour foite & puissante qu'elle puisse estre perisse & meure miserablement anec son enfant. Voire mesmes (ômisere grande ) que la mere autrement bien saine,& l'enfant fort, qui ne demandent qu'à s'aidet, Grande s'entent tous deux par compagnie les violents vern de efforts d'vn mortel deftin : Si l'aide medicinal : anifig.

n'est lors tant dextrement vsurpé, que surpas-sant l'œuure & effort de nature, il moyenne issuë conuenable à l'enfant, & face ce que

l'effort naturel n'a peu effectuer.

C'est lors que non seulement le vulgaire, mais aussi les Roys & Potentats, se voyans sur le point de perdre & femmes & hoirs d'eux issus voire mesmes les peuples au hazard de voir passer la domination en autres lignes, faute d'hoirs, descendus des corps de leurs Rois & Princes, dont font fouuent promus des guerres & troubles infinis, considerent la mener que ce n'a esté ans cause que les anciens Pavens ont attribué honneurs diuins aux Medecins:veu qu'il est besoin qu'ils se monstret auoir plus de force & energie que la nature mesme, quoy que procedante directement de la main & toute puissance de Dieu eternel, el-

etst Dien, le soit tenuë comme vn Promethee resseant en son œuure pour le parfaire & polir, aussi bien comme vn ours qui lesche la masse qu'il à mise hors de son corps, pour luy parfaire & donner son compliment. Voire mesme vn Dieu remplissant & parfaisant le tout par son actuelle presence. Occasion pour laquelle, tant plus ils sont sages, grands & authorisez, de tant plus ils s'espandent en prieres, vœux & supplications, iusques à ce que ce qui est de leur ardent desir soit effectue & deuement accompli.

Cette illustre & noble science donc curieuse de doner secours, faueur & aide a tous ceux qui en ont besoin, en tant que le pouuoir de l'homme se peut estendre, & l'autheur de tout bien à dessille les yeuxà ses nourrissons en leur abatant le voille d'ignorance, à inuenté trois voyes de secours en telles extremitez, moyennant l'aide desquels elle releue & retire souuent tant la mere que l'enfant du precipice du sepulchre.

Le premier desquels se fait & pratique par l'artifice de la main seule, le second à l'aide ses d'acdes serrements, sans toutesois cercher autre conchents conduit que le naturel, le troisième & dernier arisseuls, se fait aussi à l'aide de ferrements, mais en induisant ouverture nouvelle, dont il nous faut

dire & par ordre.

Premiere espece d'acconchement, qui se fait par la main du Chnurgien.

## CHAP. XXII.

Our faire & accomplir le premier de ces aides, faut auant tion du toutes choses, que le Chirurgien Chirurgied appellé pour deliurer vne semme qui est en trauail, considere quel-

le est son habitude, & si elle pourra subsister, & endurer les essors qu'il est besoin de supporter en vn part laborieux, & en cas qu'il la trouue debile, faillie & moribonde, il ny doit mettre la main: Sinon en cas que perdant l'yn on yousist sauuer l'autre:

P ij

sçauoir est l'enfant qui seroit encor viuant. Comme estant impossible de faire cette opperation, ou nature ne se rend sinon cooperante, pour le moins subsidiaire pour endurer l'effort necessaire.

Considerera mesmes si l'enfant est mort ou vif, & si l'obstetrice aura meurdri ou blessé le conduit, par que que effort qu'elle aura voulu faire: tant à ce qu'il se dispose à faire son deuoir selon les occurrences, que pour

mieux faire son prognostic.

Faisant lequel, s'il trouue qu'il n'y ait anconfort de gustie trop grande qui l'empesche d'effectuer La malade. Ce qui est de son desir. En cas que le ventre de la femme ne soit libre, il luy fera donner vn clistere detersif, puis luy feraprendre deux onces d'eau clairette, de canelle, ou d'hippocras, ou bié vne drachme de cofection alchermes dilayee dans deux onces d'eau d'hisope, ou de chardon benit, y faisant adiouster vn peu desvrot de guimauue, ou pour le moins luy fera humer vn œuf, & boire vne fois de vin, auec quelque peu de sucre, eschauffez d'vn morceau de pain rosti.

aren de la chambre.

En esté que le temps est trop chaud, il fera retirer les personnes qu'il voit inutiles, qui ne font que trop eschauffer la chambre: & en hyuer, fera que la froidure de l'air soit temperee par feu suffisant. Puis garni qu'il sera d'hommes pour le seruir, ou de femmes fortes qui ne soy et trop timides, il donnera ordreque les huis & fenestres soient closes & fermees. Ce fait il fera seoir la femme sur vn carreas

artificiels.

de tapillerie assez ferme, ou habits bié ployez, situation qui à cefte fin seront mis sur le bord de la cou- de la fem che, & la renuersant sur le lict, si haut esteué, me. qu'elle ne soit couchee de plat, n'y mesme à son seant, ains situee de telle sorte que, couchee qu'elle sera, elle puisse respirer fort libre-ment & que les muscles de l'epigastre ne soyent trop tendus.

L'ayat mise en telle situatió, il fera vne liga- Ligame. ture auec vne bande de demi pied de large, qui commençant de l'espaule en façond'escharpe. viendra prendre les iambes, ores d'vn cofte, tantost de l'autre, remenant la bande sur l'autre espaule, qui en passant fera vne maniere de croix S. André, tant deuant que derriere, & ce tant de fois qu'il sera besoin, pour bien tenir les pieds & iambes vers le siege, de telle façon que les genoux estans ouvers, & le bas ventre comprimé de la partie interieure des cuisses, la malade ne se puisse remuer, non plus que ceux qu'on dispose à la taille de la pierre de la vessie. Ou elle sera cotretenuë, les talons estás apayez sur le bord de la couche & le dos reposontentes fant sur le lict, par deux fortes personnes, qui ayent moyen de la releuer, quand l'effort se fera de tirer l'enfant.

Et lors sera ietté sur son corps vn manteau couner: n-de châbre ou autre tel habit, & sur ses cuisses re. & genoux vn drap chaud double en deux, fi que les assistans ne puissent voir ce qui se negotiera, qui autrement seroit vergoigneux, tant à eux qu'à la patiente.

Puis le Chirurgien ayant deposé les bagues

214 Des accouchemens de ses doigts, rongné ses ongles, & osté tout ce qui pourroit blesser la malade, luy oingdra le dedans des cuisses, bas ventre, & parties honteuses d'huile d'amandes douces, de lin, de lis, gien. de beurre, ou autre semblable liniment, dont mesmes avant bien imbué ses mains pour les rendre plus coulantes & maniables. Il mettra sa main dextre tout doucement dans la matrice, ou apres l'auoir introduite, il fermera le poin,à l'endroit de l'orifice, pour le dilatter, puis il considerera par cette sonde naturelle, si l'enfant est seul, & bien situé. Et en cas de mauuaise situation il releuera le corps, s'ille de l'efant. trouue destourné sur le costé, dos ou ventre: voire mesme il repoussera lebras, iambe, genouil, coude ou espaule, s'il les trouue auancez au conduit, faisant en sorte qu'il ameine la teste, à son couronnement, pour rendre le part plus naturel: & auparauant que de repousser la iambe il y attachera vn ruban, tel que celuy dont les femmes lient leurs cheueux. Puis l'avant remise dedans, & trouué l'autre, si faire se peut, il la tirera auec ledit ruban: pour les auoir toutes deux ensemble : faisant en sorte, si possible luy est, que l'enfant ait vn bras esse-

ué à la sortie, comme c'est le plus ordinaire, à cause de sa naturelle situation, & en cas quils se presentent tous deux,il en repouseravn,de peur que si les deux venoyent ioints contre les coftez, la bouche de la matrice ne vint à se resserrer apres que les espaules serviet passes, ce qui pourroit estre cause d'estrangler l'enfant. Sinon il ne saissera de le tirer promptement, sans aucunement retarder, commandat

Pour les livas .

à la mere de fermer la bouche, & pousser son air & effort contre bas, fauorisant l'acte en tat que possible luy est, par la compressió des muscles du bas ventre, voire mesme la faisat eternuer. Et en cas que ce peril ne puisse estre es- Crocheis. quiué, besoin sera de pousser vn crochet dedas à la conduite du doigt indice, pour crocher & tirer la teste de l'enfant. Si les mains se presen. Les mains, tet les premieres, il les faut repousser, de peur que la teste ne se resteschisse corre le dos, qui rendroit le part trop violet & difficile, failant tousiours en sorte que le chef vienne le premier. Et par ce qu'il aduient que les matrones impertinétes n'appellent le Chirurgien qu'apres la mort de l'enfant, qui quelque fois aura Grand in-vn bras de long temps passé, & desia mort & conuenier. estiomene, il couient lors releuer la chairauec le rasouer, en tant que possible est, couper l'os auec tenailles incifines, de telle sorte que cette chair ainsi releuce couure le bout de l'os sesté de peur qu'il n'offence la matrice, quand apres auoir repoussé le reste du corps on s'efforcera d'amener la teste en bas, ou les pieds, fi premiers ils se presentet, pour tirer le tout de-hors. En cas que la teste sust trouuee si grosse enorme de en l'enfant mort, qu'elle ne peust fortir, quoy la uffe. que se presentat la premiere:il coulent essayet de la tirer auec les crochets : finon & en cas que cest aide ne fust suffisant, elle sera rompuë par tenailles incifines, & tiree par pieces. Et mesmement si le ventre de l'enfant estoit enslé, comme il aduient souvent deux ventre ou trois iours apres qu'il est resté mort enfle, P itij

dans la matrice de sa mere, à raison des eaux & vents qui s'y accumulent, il le faut inciser auec vn crochet coupant, pour tirer les visceres, puis les autres parties ainsi qu'elles se presenteront.

Pour les gemeann. Serapris garde en cas de gemeaux, que se presentant un pied qu'on auroit lié comme dessus est dit, puis repousse, on ne tire le pied d'un autre. Pour à quoy obuier & faciliter l'éduction, il saut suire le pied nouvellement repoussé, insques à la cuisse, pour auoit conduite à l'apprehension de l'autre.

Arriere-

L'enfant estant tiré, il faut estre curieux lors d'auoir tout l'arriere fuis, sans en laisser portion quelconque, & à ce suiect il y conuient plussoss mettre la main pour l'esbranler & tirer doucement, que de se servir de crochets, de peur de le lacerer & blesser la matrice.

Operation faste (u) La femme de l'aushum, Voila la forme qui fut tenuë en l'an 1581. à l'eduction de mon enfant, lequel fut tité mort du corps d'Anne le Marchant, ma premiere feume, apres qu'elle eut suporté vu laborieux & cruel trauail, par l'espace de quatre iours continus, sans auoir intermission quelconque, tant de iour que de nuict. Dont elle ne peut estre autrement deliuree, tant à raison qu'il auoit la teste grosse, que mesmes par ce que la mere auoit esté blesse sur l'os sacré, de telle sorte que les os des iles ne s'en pounoient en saçon quelconque separer. Par ainsi, combien que la mere sust forte, l'enfant viouge, & que la matrice s'ouurist

Income-

artificiels.

suffisamment, fi est-il que l'enfant ne pounant sortir, mourut le quatrieme iour: en quoi il fut Suiui par la mere huict iours apres : Faute d'auoir pratiqué la section Casarienne, comme ie proposay à Maistre Guillaume le Marchand ancien Apoticaire, aagé de soixante ans, & à sa femme, pere & mere de ma dicte deffuncte, suiuant ce que le l'auois veu deux fois pratiquer en pareil cas, sous Monsieur Duual mon pere Docteur en Medecine: Qui curieux de mon auancement, me faisoit assister aux operations ce de l'As qu'il estimoit rares, deslors que petit enfant, ihem. i'estudiois encor aux premieres lettres humaines: Et prenoyent pretexte de refuser cette o-peration en leur fille, de ce qu'ils n'auoyent ouv parler que cela eust encor esté pratiqué à Louuiers, ou pour lors i'estois demeurant. Occasion pour laquelle l'enfant fut tiré en la maniere cy dessus exprimee par Maistre Guillaume Auber Chirurgien demeurant au pont de Arche fort expert en cette affaire.

Maniere d'accoucher la femme à l'aide du miroir de matrice.

CHAP. XXIII.



Artifice de la Chirurgie, qui pro-caule de cedant de bien en mieux, s'efforce piaremieu tousiours de trouuer quelque cho se v. ile au genre humain, preuoiat qu'il y peut auoir quelque legere

clausion ou liaison à l'orifice de la matrice, qui

128

empesche sa naturelle dilatation, à inuenté l'vfage du mirouer de la matrice dit seculum mitriens: à l'aide duquel il est plus facile au Chirurgien de tirer l'enfant du ventre de la mere, quoy qu'auec plus d'apprehension, à raison de cest instrument d'acier dont il se convient ce qu'i seruir. Quad doc l'operateur sent que l'orifice faut faire de la matrice resiste obstinément à son desir. auparaua. Apres auoir conforté la mere, rectifié l'air de la chambre, situé sa patiente sur le bord du lict, liee, bandee, & commise entre les mains de ceux qui la doiuent tenir & supporter comme d'ssus est dit: voire mesmes tellement couverte,que retirant les parties naturelles de la veuë des assistents, il ait ce nonobstant moyen de disposer son mirouer à son desir. Il doit comme deflus est dit ofter ses bagues, si aucunes en à, de oindre ses mains des huyles cy deuant mentionnees ou autres equiualentes, voire mesmes l'interieur des cuisses bas ventre & nature de la patiente : puis prenant son instrument speculatif, le chauffer mediocrement, & l'imbuer tellement desdictes huyles qu'il en soit rendu plus maniable. Quelques vns veulent qu'il foit couvert d'vn cuir en son extremité, muis

Wage

Mi 195.

re qui empeschent l'asperité, de peur qu'estant introduit il ne bleffe & offence les, lieux fufdits.La longueur du bec drit estre de douze doigts ou enuiron, à ce qu'il puisse estre introduit insques dans l'orifice de la matrice, car

cela ne faict qu'empescher. Pourquoy il suffit qu'il soit bien poli & oingt d'huyles ou beurautrement il ne seruiroit de rien: d'autant que ce conduit est long de douze trauers doigt, iusques au bout duquel il est besoin qu'il soit auancé, voire mêmes qu'il passe outre, à fin de paruenir iusques à l'arrierefosse, ou partie interieure de ce corps vuluaire.

En l'introductió duquel on prendra garde que l'enfant ne soit blessé du bout qui sera poussé dedans. Ce qui pourroit bien aduenir, si par inaduertence on le poussoit trop impetueusement contre la teste ou autre membre de l'enfant qui souuent se presente au couronnement, veu que la matrice pleine auance lors grandement vers le conduit.

Quand il sera introduit iusques à cest orifice, on l'ouurira petit à petit tournant le manche vers le ventre de la femme. Et quand operation il sera dilaté, iusques à y pouuoir mettre la main, on l'y aduancera, pour fauoriser son ou-

uerture & dilatation.

Puis estant ouvert à suffisance, tant que le bras y puisse passer à son ayse : on baillera le manche à tenir à vn hom ne la present, de peur qu'il ne se close par la force de la bouche de la matrice. Puis le chirurgien auancera sa main, ainsi ointe comme dit est, iusques dans la matrice, pour dreller l'enfant qui seroit mal situé à fin de le bien disposer à l'issue, faisant en sorte que la teste tourne bas sans toutefois qu'elle soit blessee du bec dudit mirouer. Et en cas qu'il ne fust possible de le tourner sur le chef: seront les deux pieds pris, pour les tirer également das le speculum, à fin de les avoir à l'aise.

Des acconchemens

Mais s'il escheoit que l'vn des bras vint le premier, & qu'il fust prominent, il faudroit Si le bras bien prendre garde à la disposition de l'instrument, pour faire en sorte que l'enfant ne soit blessé, s'éuertuant premierement de repousser ledit bras tout bellement: & au cas que cela ne puisse estre ac compli, sera bon d'ouurir ledit mirouer en tant qu'il puisse seulement admettre ledit bras, puis l'introduisant sans yfaire au cune lesion, faire en sorte qu'on le puisse repousser dedans, & tourner l'enfant en situation convenable.

Si l'enfant est mort.

wient le

premier.

Et en cas que l'enfant soit mort, ce que on cognoistra par la noirceur & gangrene de ladicte partie apparente, il neserabesoin d'y proceder si doucement: ains plustost, il faut couper ledit bras comme dessus est dit, pour mieux faire entrer le mirouer, si autremet l'operation ne se peut faire.

De l'accouchement Cafarien.

CHAP. XXIIII.

Oyla deux moyés artificiels d'accoucher les femmes, ausquels on peut auoir recours, quand nature renduë paresseuse, debile & abattue par quelqu'vne des causes su-Ili l'es ne respond au veuilet desir de l'obstetrice, qui est de promouvoir d'elle mesme l'emission de l'enfant.

Mais quand il s'y trouve vn tel & si grand empeschement, que non seulement elle ne Quand le peut effectuer ce qui est de son deuoir, & le section ca Chirurgien mesmes ne la peut forcer à ce fai-sainme est re, lans la perte & ruine certaine de son suiet. mceffante. Ce qui aduient quelquesfois à cause des tumeurs contre nature, soit auec inflammation, comme en phlegmon: soit sans icelle, comme aux duretez, schirrhes, rhagades, gros codylomes & carnositez qui se trouuent quelquesfois en l'orifice de la matrice. Ou à raison des vlceres douloureux, & dures cicartrices qui en seroient restez : ou bien pour l'obstacle de quelques pierres formees au col de la matrice, & finalement quand pour quelque mauuaise & vitieuse configuration, tant de cet orifice vuluaire, que des parties adiacentes, la femme est tellement close, & fermee que son enfant comme lié & empesché, quoy que ren-dant de grands efforts, il s'éuertue, mais en vain de se tirer hors de ce sombre cloaitre.

C'est lors que toutes autres voyes estans desesperces, il saut auoir recours à la section Necessite Cassarienne. Et ce encor principalement, quad entreme. la mere venant à rendre les derniers souspirs de vie, l'enfant se trouve encore viouge & fort. Car lors ne pouvant garder l'vn, il saut au moins sauver l'autre. Ce qui ne peut estre autrement accompli, que par cette operation.

Pour laquelle deuëment celebrer le Chi- Prepararurgien entrant dans la chambre garni d'vn iss.

plat convert: dans lequel seront les instrumets qui luy sont necessaires tous prests : comme rasoir à pointe, rasoir à bouton, quarrelet affilé, esponge douce, linge mollet, vsé, ployé, ou cousu en forme de comprelles, trempé en vinou decoction vulneraire, pour quand besoin sera faire fomentation douce & soëfue, & autres linges propres à recessoir & inhiber le sang, qui en petite quantité paroist souvent beaucoup, bandes, charpies, compresses, estoupades, & plumaceaux counertes d'astringents & digestifs accoustumez, le tout bien disposé, pour s'en ayder & seruir quand temps sera.

Il aduertira la malade qu'elle ait à rendre son vrine, ou pour le moins de s'en efforcer, à ce que la vessie vrinaire s'abessant tousiours de plus en plus, ne donne aucun empeschement

à l'operation.

La consolera en outre & recreer a de quelques aliments cordiaux, tels que cy dessus ont esté declarez. Puis la situera sur le bord de labar re du lict, qu'il aura bié garni de la castalogne Situation redoublee, & de linges iettez par dessus, de tel le sorte qu'elle soit renuersee sur iceluy, les iambes aucunement pendátes. Et en cette maniere tenuë sera ferme, par assistrés robustes & vigoureux, qui ne soient surpris de crainte ou apprehension, lors de l'operation. Et en cas de grande debilité, elle sera plus renuersee sur le lict, quasi comme si elle estoit pleinemet cou-Pour le chee. En telle situation, il cossiderera l'habitude de la patiente : sçauoir si elle est suiette à quelque inflation ou dureté de foye, ratte, ou

de .a femme.

choix du

cclé.

artificiels. 12

hernie. Ce qu'aduenant. Il faudra faire l'operation au costé opposite de celuy auquel sera l'infirmité resseante. Sinon il est indisferent quel costé on touche. Toutes fois pour le plus aisé, on prend le costé senestre. Sur lequel faut premierement tirer vne ligne de bon encre, au

lieu qu'on desire faire l'incision.

Cette ligne ou marque, sera droicte, ou en Lieude la façon d'arc, & croissant, prenant à quatre tra-sellien, uers de doigt pres du nombril, & vn doigt au dessous, tirant vers l'aine, & costoyant le muscle droit, sans y toucher, ny en haut, ny en bas. Si la semme est petite, on peut faire l'operation que le peu plus haut, à raison que la hernie suruenante, si aucune en reste, est moins pernitieuse, & n'est l'incision hautaine tant suiette à l'hemorrhargie & douleur, comme celle qui est plus basse.

Sur la ligne ainsi tiree on en marque encor cinq à six de trauers, à l'endroit desquelles doiuent estre faits les points d'aiguille, apres l'eduction de l'enfant, donc cinq sont suffisans pour le plus ordinaire, sur demi pied de long

que doit tenis l'incision.

Quand ces marques seront seiches, sera le rasoir seurement conduit de haut en bas, coupant d'vnseul traict les muscles de l'epigastre, ou de deux si la semme est grasse, pour par apres venir au peritoine. En quoy faisant il se faut bien garder d'aprosondir indiscrettement la section, de peur d'offencer les intestins, qui se trouuent aucunessois, entre la matrice & le peritoine, & quoy que bien rarement,

224 Des accouchemens par ce qu'ils sons situez soubs le corps d'icelle.

Incision de La muscice .

Ce qu'aduenant, il les faut donc doucement releuer auec la main.

La matrice estant bien découverte, il la faut tenir en subiection de la main senestre, & par vn melme moyen l'inciser en supportant la main, de telle sorte qu'on n'excede l'épesseur de la matrice, quoy qu'elle soit dinerse, pour la

Eponge.

Rasoir les varieté des suiets, de peur d'offencer l'enfant, seculaire. & ce encor principalement quand il est viuat, euitant tousiours le lien auquel se faict l'insertion des vaisseaux eiaculatoires. En quoy faisant il sera bon de se seruir d'un rasoir lenticulaire, qui soit bien tranchant : ou pour le moins, qui soit garni au bout d'vn bouton de plomp, ou de buis, à fin que la pointe n'offence le petic enfant quand il viendra à remuer. Et sera cet enfant ainsi déconuert, recen sur le plat de la main, de peur de le blesser en le touchant autrement. Lequel estant tiré dehors auec son arrierefais, faut en diligence essuyer doucement ce qui y peut estre de sang, auec vn linge bien mol & vsé, qui ployé en huict ou dix doubles, aura esté imbué d'une decoctio vulneraire, & fort pressé ou d'vne éponge par semblable trempee en ladicte decoction mediocrement chaude.

Ce sang bien nettové, sera la matrice re-La mairi. mise en son lieu, sans y faire aucun point d'aice ne dois guille, d'autant qu'en son recinchement, reeftre con tirement, & compression, elle se reioindra & Inc. reprendra suffiamment:mais les muscles auec

le peritoine & le cuir commune connerture de tout le corps, seront consus, de consture acconstumee au bas venure ditte gastraraphie.

En quoy faisant il ost besoin de l'ayde d'un commed second, qui retire les intestins lesquels se viénent presenter, de peur qu'ils ne soyent blessez de la pointe de l'aiguille. Et en cela il ne saut beaucoup tarder, ny mêmes septecipiter, ioignant en tant que possible ost la celetité auce la decente operation. La playe recousue sera traitee pour le fait des unguents & emplassers, come les autres playes nounelles, le tout ayant l'actuelle froideur.

Et pour le faict de la matrice, il sera bonvser de pessaires qui seront faicts en forme de tente grosse d'vn poulce, ou quelque peu moindres & assez longs, pour entrer insques à la cauté de la vulue, sans l'offencer ou empes-

cher toutefois.

Ou bien on se servira d'un' clerge de cire, cierge, pertuisé au milieu, en façon de tente cannulee garni par dehors de linge ou coton, oingt de beurse frais, axonge de poulle, hayde rosat, & iaune d'œuss, qu'il faudra souvent oster & remettre. Lequel servira au long & milieu de sou, à donner passage & issue au sang & sanie, & mesmes à munir la bouche & conduit de la matrice, contre l'acrimonie de ladite matiere. D'où il le saudra oster souvet pour le netoyer. Età ce moyé il emmenera auec soy le phlegme clysers, visqueus, & grumeaux de sang. De l'interieur de la matri e, non toute sois que les dictes tente ou cierge y soyent autrement necessaires.

tique.

En cas que le ventre subsiste, on pourra vser commodément de clysteres detersifs, & aucunement astringents, si qu'en tirant les matieres comunes, en robore &coforte la matrice. Voila quelle est l'operation ditte Casa-Les pre- rionne : qui pre nierement fut pratiquee en la mere de Scipion l'Afriquain, dit Pline, au 1.7. de l'hist. Natu. dont il fut appellé Cæso. & du miers auf que's alle à este pra depuis encoren Iulles Casar, mais auec diuers succez. Car Aurelia mere dudit Iulles ne mourut lors de ladicte section, comme celle de Scipió, ains feulement durat le teps que ledit Casar estoit aux Gaules, pour les subjuguer. Ainsi qu'est noté par Silius Italicus: dont elle à obtenu le nom.

Laquelle, quoy que priseproprement pour l'eduction de l'enfant vif, ne laisse d'estrevsur-Viurpatien de la pee promiscuement, pour celle mesmes en ladiction (a quelle l'enfant est tiré mort, à l'aide d'vne telfarienne.

le operation.

Ie sçay qu'il y en à de tant timides, que pour ignorer la naturelle habitude des parties du corps humain, ils craignent mesmement ce qui doit estre tenu pour constant & asseuré. Comme il aduiét en cette operation, quoy que louable & non perilleuse. Ainsi qu'il doit cstre tenu pour constant par la raison & l'experiece. Par la raison, d'autant qu'il ne se fait ouuerture en cette operation, de parties qui ne soyent faciles à guarir. Car quand à la matrice, il ne

te principal. D'autant qu'elle se reprend, vnit

Raifon de se trouue ventre, vessie, ou cauité, qui soit tat facile à guarir : quoy que ce soit le point sur lequel ils arrestent & fondent leur doute operation.

fait la

craimte.

« cicatrife d'elle seule, voire sans ay de d'aucune sut ure, med icaments ou applications. Ce
qui ne convient à aucune des autres, soit vessuin aire, ventricule, ou menynge. Elle ne
rend ou épanche que fort peu de sang, lors que
elle est ouverte, par les parties laterales: d'autant qu'il y à peu de veines, & toutes fort metineissement et la matera, considerant que les vaisseaux qui y sont rice n'el
portez de la di vision iliaque, se trouvent tous sons
au col dicelle, en ce qui concerne leurs corps
principaux: ne restans que les sibreuxrameaux,
qui montent haut. Ce qui à donné subjet de
croire que les menstrues viennent principalement du conduit, non du corps de la matrice.

Quand à la ramification qui procede des vaisseaux spermatiques, elle est toute consommee en la partie superieure, occasion pour la un des quelle, se remarque le soye ou tepar de la ma spermatia trice, tousiours attaché en ce lieu là, dont est ques tenu pour constant, que la nourriture est por-

tee à l'enfant.

Mais bien qu'il s'epandift quantité de sag en cette section, comme non, & est absoluement denié, Si est-il que telle hemorrhagie no seroit aucunement preiudiciable, d'autant que ce seroit vne vuide du sang gros & excrementeus, qu'il est necessaire rendre par les lochies comme estant le vray excrement, ou à tout le moins vne partie inutile qui s'est trouuce au sang, dont l'enfant à esté noursi estant dans le corps de sa mere, qui ny peut long temps rester sans luy causer de falcheuse s maladies &

Lij

mortels accidents. Ainsi son emission ne seroit preiudiciable, ains vtile & prositable.

Parties du bas vé ste. Pour le fait des autres parties qui son à l'abdomen, comme le peritoine, muscles obliques, & transuersaux, pannicule adipeus & vrait cuir, il est tenu pour constant qu'ils se reprennent & vnissent fort aisément aux playes du bas ventre, & section faicte pour les hernies intestinales, & encor aux animaux qui ont le ventre pendant ausquels la playe ne laisse de se reprendre quand ils sont chastrez & qui plus est celles qui sont faictes aux hydropiques pour l'eduction & vuide des eaux. De sorte qu'il ny à rien en ce, qui doyue estre reuoque en doute, entre ceux qui sont tant soit peu versez en Medecine & Chirurgie.

Pour le faict de l'experience, il est raporté par Maistre François Rousset Medecin, que Esprésion Nicolas Guillet Chirurgien de Milly à tiré ces de la six enfans en diuerses années à la femme d'un sett on la nomméGodard, demeurant au Mesnil parroisse

dudit lieu de Milly.

Que Gilles le Brun & Ambrois le Noir, Chirurgiens de Pythuiers, ont par trois diuerfes fois faid le pareil en vne femme, pres My-

rinnille en Beauffe.

Le sieur Asibous Medecin de Sens, deduit au long, comme Iean Marais Chirurgien à la Chatre en Berry, tira vn fils nommé Simo, par te costé, à sa femme propre, qui par apres ne laissa d'accoucher naturellement d'une sille nommee Renee.

Le sieur Pelion Medecin d'Angers recite

artificiels, 221

que le pareil à esté faict par Mathurin debonnaire Chirurgien.

Ledit sieur Rousset Medecia dit auoit veuvne féme à Chastillo sur l'oing, estat malade d'vne sieure continue qui auoit vne grande hernie au costé senestre du petit ventre, & en icelle vne longue cicatrice, auec apparentes marques de pointes d'aiguille, restans de l'ouuerture de cette partie recousué, par laquelle son mari & elle testisoyent qu'on luy auoit tiré vn sils, lors aagé de sept ans, qu'ils luy monstrerent, lequel n'auoit peu naistre autrement. Ce qui auoit esté pratiqué en Bourgongne par vn ancien Chirurgien.

Dit d'auantage qu'Estienne Massicaut de Naugeuille pres Estampes, fit tirer vn enfant par le costé à Bernarde Arnoüil sa femme, apres vn trauail de quatre iours entiers, par Iean Lu cas ieune Barbier demeurant à Bunon. Et que estant ladicte femme remariee à Paerre Chauelou, elle n'a laissé d'auoir vne fille, qui à vescu

iusques à ce qu'elle ait esté mariee.

Dit plus qu'à Vry en Brie pres Fontaine Bleau, Colette Be-enger femme de Simon de la Garde outrepassant dessa le dixième mois de sa grossesse, & portant de long temps son fruict mort, sans que pour le rendre les parties basses s'ouutissent, manda Vincent Valleau Chirurgien de Nemours, qui n'ayant autre moyen de luy ayder, l'incisa par le costé senestre, dont il tira le fruict mort ensié & puant, auec la secondiue ja pourrie.

Puis sans recoudre la matrice, reprint par

Qiij

maniere d'acquit, comme à la desesperade, la peau auec quelque partie des muscles, ny ay at que le seul cuir cicatrisé sur les intestins: dont cette semme encourut vne hernie, qui ne l'e.m pescha de gaigner sa vie.

Sa gesine dit-il, ne fut que d'vn mois & demy: depuis lequel temps elle accoucha naturellement deux ans apres d'vn fils nommé

Pierre de la Garde.

Dit plus qu'Agnes Bochier femme de Iean Compain laboureur, demeurant à Villereau pres Neufuille enBeauffe, apres auoir esté quatre iours tant rompué, par l'importunité des obstetrices, qu'elle n'en pouvoit plus, sans rien y profiter:elle fut ouverte au costé dextre par Philippe Migneau Barbier de Neufuille, puis recousuë sur le bord, aux muscles & cuir seulement, comme il peust. De laquelle incifion, elle fut tost guarieau ventre, mais les meurdrissures que les matrones auoyent faides à la nature, empescherent le Chirurgien plus de sept mois à sa guarir. Et eut de cette section vne belle fille, qui vescut sept mois. Peu de temps apres, estant redeuenuë grosse, & ne pouuant accoucher, elle requist, qu'on fist derechef l'incision. Mais en vain, à cause de la mort suruenuë audit Migneau, & refus des autres Chirurgiens de faire ladicte ouverture. Ce que luy estant dénié, elle mourut piteusement succ fon enfant.

A Ambedoye pres sainet Brisson territoire de Gyan, sut aussi ouuerte par le costé Anthoimette André, semme de Loys Garnier, par maiAre Adam Auberi Chirurgien, demeurant à Pythuiers, & son enfant tiré vif, mais ce nonobstant, elle n'a laissé de deuenir enceinte.

Ieanne Michel femme de George Regnaud, demeurant au faux bourg d'Aubigni, auancee en sa grossesse plus que du dixieme mois, portant de long temps son fruich mort, ne laissoit cependant de tracasser à ses affaires, tant qu'en fin elle fut contrainte s'arrester au lict, ou ayant esté long temps tour nentee sans effect par les matrones:elle manda ledit Adam Aubery, & Maistre Guillaume Colas, docte Chirurgien: lesquels ayans coupé ài'enfant vn bras tout mort & liuide, qui fortoit de long temps auparauant, & ne pouuant auoir prise sur le reste du corps, inciserent le costé d'extre a'icelle, vn peu orbiculairement, & d'ouuerture assez etroite, pour épargner la mere. Ce qui donna suiet en l'extraction de l'enfant, de caufer fort grandes douleurs à ladicte mere.Parce que la matrice ne pouuant quieter l'enfant à cause de l'estroitte ouverture, sumoit l'attraction du petit, comme si on l'eust voulu arracher elle mesme. Mais ce nonobstant ces donleurs cesserent, incontinent que l'enfant & sa suitte furent mis dehors. Ainsi apres les purgations ordinaires de la gesine, qui vindrent aussi bien comme si elle eust accouché naturel lement, peu apres elle releua, & eut ses mois ac coustumez au bout de cinq semaines, &incontinent fut grosse, qui luy donna occasion de se soucier de son futur accouchement : mais elle accoucha naturellement. Et combien que

Qiiij

l'enfant presenta seulement une de ses iambes la premiere, qui est tres manuais commencement de demarche en cette dinfe. Toutefois cette iambe estant repoussee dedans par la sage femme, le tout succeda fort bien. Et encor, elle n'a laissé de concenoix consecutiuement. Et cela soit dit pour la certitude de L'operation.

Or combien que ces raisons militent grandement entre les Medecins. Et que les authoritez avent grande energie entre tout le vulgaire, quine considere les choses que par praignan. leur euenement. Cela toutesfois ne me semble auoir tant d'energie, comme ce qui est du faict & action de cette grande Princetle, la fage & docte Nature. Laquelle sentant vn enfant mort dans la matrice, à raifon de quelque caufe interieure ou exterieure qui l'auroit empesché de sortir. Elle le iette hors de ce corps vuluaire, au trauers de ses tuniques, plustost que par son orifice. Dont proviennent des tumeurs contre nature au bas ventre. A l'ouverture desquelles on trouve sonnent la carcasse entiere, ou les os du crane, & des autres parties del'enfant a demi pourri, comme veulent Abu erafis, Liebaux, & Paré Ce qui monstre bien qu'elle n'a toussours recours à cet orifice, quand elle y trouue quelque obstacle, quoy que ce foit le lieu plus ordinaire. Mais plustoft à ce qu'elle peut faire commodément au trauers du corps d'icelle, comme par vn lieu conuenable: En quoy ette doit oftre imitee.

Puis donc qu'en la section Casarienne,

îl n'y à peril quel conque de perte de vie tant conclusion pour la mere que pour l'enfant: ou de la furuenue d'aucune incommodité, finon de quelque douleur, qui est de beaucoup plus legere & tolerable que les cruelles achees, qui molestent fort les femmes en leurs trauaux. L'enfant est fort asseurement tiré vif, sans que la mere soit en autre chose' tourmentee, finon qu'il luy faut faire vne gefine de quarante ionrs, au lieu de trois sepmaines qu'elle garderoit le lict. Qu'elle ne laissera par apres de conceuoir, nourrir en son ventre, & accoucher naturellement de beaux enfans, tout autant comme fi son part eust esté plus naturel. Il ne faut accuser : il ne faut blasmer , il ne faut rejetter cette dinine operation, sous prerexte de ne l'auoir veue pratiquer.

Et d'ailleurs quand il en deuroit reussir suisse sur quelque incommodité: il la faudroit ce nonobstant tolerer, veu la necessité qui se presente d'y venir., pour fuir la miserable pette & ruine de la mere, mort de l'enfant, &bien souuent de tous les deux ensemble. Ce que i'ay voulu exagerer vn peu au long, pour leuer le scrupule que quelques vns font, à la grande perte & raine de ceux qui en ont besoin.

Comment il faut gouverner la femme apres qu'elle est accouchee.

## CHAP. XXV.

Vand la femme est deliurce tant de l'enfant que de son lict, elle abesoin d'aliments de sacile cuisson & de bonne nourriture, plussost humides que

Prefis.

faics: c'est pourquoy vn pressis de chappon, pedrix, ou autre volaille luy est necessaire, Bouillons, l& les bons bouillons conuenables, faits auec la chair de veau & volailles, plustost que de bœuf ou mouton, alteres de safran, thim, hyfope & mariolaine, pour la conforter & tousiours fauoriser de plus en plus l'excretion des lochies ou purgations de l'ensant. Mais en cas de sieure, ou trop grande vuide & perte de sang, il serabon se seruir d'ozeille, buglosse, bourrache, luitues, pourpier & autres telles herbes potageres que la saison pourra donner.

Emillon'e poule blur che.

Prenez vne poule blanche bien plumee & vuidee, dans le corps de laquelle vous mettrez deux onces de sucre, vne drachme de canelle fine, la moitié d'vne muscade, le tout battu, deux ou trois dattes, & cinq ou six clous de gyrofle, faites le tout bouillir iusques à ce que la volaille soit cuite, & sans remplir le pot d'autre chose, y faut adjouter demi setier de vin clairet, puis conduisans le tout à tel

degré de cuisson, qu'il ne demeure gueres que la chair abreuce, passez le bouillon par vn linge ou estamine, en pressant fort cette volaille, & le donnez à la femme aussi tost qu'elle est accouchee. Il s'en peut autant faire auec deux pigeonneaux de voliere ou autrement, vne neas. perdrix y est encorplus conuenable, mais il faut prendre garde qu'vne femme n'ait la fieure, quand on luv baille des arromatiques, qu'ence cas il faut laisser arriere.

Luy sera conuenable au surplus vser de viandes bouillies pour son manger plustost que de rosties, accommodees auec la canelle, sauces. safran, gyrofte & gingembre, & sucre au lieu de sel pour les condiments:en cas qu'il n'y air de fieure vehemente. Ce que aduenant il se faudra passer desdittes sauces, & auoir plustoft recours non au vinaigre, par ce qu'il nuist à la matrice, mais aux autres sauces ou condi-

ments refrigeratifs.

Son boire serale vin bon plaisant & de sub- Boire? tiles parties, soit blanc ou clairet, vsera mesmes de rosties à l'hyppocras, & poudre de duc, dont l'vsage est fort recommandable pour reparer les forces debilites, & rendues langoureuses par le violent trauail, aider l'excretion des pur gations de l'enfant, & en fin reparer les languides facultez, tant vitales, animales, que naturelles. Le tout, comme dit est, posé le cas qu'il n'y ait de fieure violence : ce que aduenant il sera meilleur luy donner du bouchet composé d'eau bouillie, dans laquelle on fera macerer le

pois d'vn escu de canelle pour liure & dissoudre deux onces de sucre.

Et si le dormir manque on luy donnera

des orges mondez sur la nuict.

Fruicts.

Les fruicts nouueaux tant cuits que cruds luy sont totalement inutiles, à raison qu'ils sont trop venteux, voire mesmes de magnais suc & sinutile aliment, qui pour grand trauail qu'ils donnent à l'estomach, ne rendent que fort peu de bon suc alimentaire.

Pour la quantité."

Et encor il faut vser de ce que dessus quoy que bon & louable, non comme veulent plusieurs femmes qui assistent les accouchees, qui paroissent les vouloir plustost farsir & remplir comme des paniers de descharge, que de les alimenter & nourrir. Ce qui cause souuent de grandes douleurs & mortels inconueniens: d'autant que ces corps, quoy que nounellement vuides sont molasses, debiles, & constituez en repos, non au debrisant exercice : occasion pour laquelle vn tel remplement & farussement excessif leur donne des tranchees extremes à raison de la debilité, de la chaleur naturelle, qui n'est moindre qu'à vn nouneau blessé de grande playe. Ce qui leur cause retardement des excretions tant requises & necessaires, que sans icelles elles ne peu uent recouurer leur bonne santé, mais cela doit estre fait auec vne telle mediocrité & d'exterité, signammet pour les premiers huich iours que leurs forces en soyent reparces, maintenues, & augmentees, non debilitees, vaincues & terrassecs.

237

Il la faut laisser reposer sans dofmit tirant Repos? les rideaux pour curieusement garder qu'elle ne respite d'air froid & humide, & signamment par l'orifice de la matrice & pores du bas ventre: d'autant que la vulue qui est vuide, venant à l'attirer, comme pour se remplir d'vne fi grande inanition, qu'elle à soufferte, causeroit de fort grands & pernitieux is conueniens:quels sont les suffocations & fureur de Inconuematrice, la retention des lochies & purga- niens qui tions tant de l'enfant que de sa mere, dont viennent d sont promus tant de mortels accidents que cause de rien plus : auec inflation du ventre, à cause de l'arretenu l'air retenuen ce vuide clouaitre, qui excite ma-des trachees fort grandes & violetes: & finalement l'empeschement de conception, pour ne pouuoir la matrice estre resserce en soy, apres l'exception de la semence genitale, àraison des ventositez qui l'empeschent de ce

Pour à quoy obuier, on mettra prompte-connectes ment vn linge chaud sur son ventre, elle croi-ventosiex sera les iambes, ramenant les cuisses vers l'ab-

domen , & ne changera de lict s'il est possible, bien tost apres l'accouchement.

Et au cas que besoin fust d'en changer à raison du debris de la couche, en laquelle elle aura rendu son enfant, caux & sang qui dessus servient escoulez : on luy comuira fortbien tout le bas ventre, auec vn grand linge chaud, qu'on resserrera par entre les cuisses, tant deuant que derriere : Et outre ce on l'enueloppera d'un drap chaud doublé en deux ou trois 238 Gouvernement de lafemme

doubles, pu's l'ayant councite d'vn mariteau de chambre, on la conduira dans vn autre lict bien chaud,blac & mol:ou elle fera fuffifamment connerte, tant qu'il ny ait deffaut ny excez. Et estant bien mollement couchee, on compresse. luy conurira tout l'abdomen d'une piece d'écarlatte rouge & par dessus on mettra vne copresse faite en triangle, c'est du linge double qui ait trois coings ou angles , l'vn desquels sera anancé entre les cuisses, pour luy couurir toute la nature, & les deux autres esseuez sur les flancs iusques à la poitrine, & sera cette compresse bien & vniement bandee, d'vne nappe ou grande seruiette ployee en trois ou quatre, qui soit large d'vn pied, luy serrant le ventre à telle tolerance qu'elle ne sente douleur, mais que tout le bas ventre soit bien & competamment comprimé. Et ne sera mal fait d'attacher la corniere qui sera auancee entre les cuisses, auec quelque attache, au bandage ce derriere, à fin qu'on puisse par internalles d'estacher cela, pour la garnir de linges conuenables, à imbiber & receuoir ses excremets. Car par ce moyen, l'entree de l'air froid sera plus empeschee, & les garnitures requises mieux foustenues.

Et en cas qu'on s'aperceut qu'il y eust quelque vent coulé dans la matrice : il sera bien comuenable que l'obstetrice mette le doigt dans l'orifice, pour luy donner issue : & tost apresseront lesdites compresses ligatures aposezOutre ces bonnes nourritures & deuësituation, il sera sort conuenable de donner à nounellement acconchee.

la femme trois cuillieres d'huile d'amandes douces, auec du sucre cady, tost apres l'accou-comre les chement pour oster l'alteration. Ou bien pre-tranchies, nez deux onces d'amandes douces, syrot de capillaires & eau de canelle de chacun vne once, & luy donnez à boire. Car ce remede ne prosite seulement pour oster les douleurs, pre-fentes, & de nouveau tolerés, mais encor pour aider à elider les sutures, qui pourroient sur-venir à vn accouchement suivant.

A quoy la Dame Boursier louë grande-Poudre à ment vne poudre, qu'elle dit auoir esprouuee en vn fort grand nombre deDames& Damoyselles, nommee poudre de la Royne : tant pour les garantir des douleurs restees apres vn tranail violent, que mesmes pour leur rendre le futur accouchement tranquile & moins douloureux. Cette poudre reçoit de la racine de grande consoldevne drach.des noyaux de pesche & de noix muscade chacu deux scrupules ambre iaune demie drach. & ambre gris demi scrup.le tout mis ensemble & bien puluerisé, il en faut donner à la femme aussi tost qu'elle est accouchee le pois d'vn escu, mesté parmi du vin blanc,& en cas de fieure auec vn bouillon de chapon ou autre chair. Car par la deue & canfe des tempestiue vuide du gros sang sangeux & vii- trambets. queux , qui seroit resté dans les veines , apres la subduction & choix du meilleur qui à esté employee à la nourriture de l'enfant, dont la matrice est souvent refroidie, intemperee & debilitee, il se fait non seulement une moisson arcp abondante de

240 Gonnement de la femme

cruelles tranchees, qui de present affligent la dolente mere: mais ausli, ces veines estans plus dilatees que besoin n'est, restent plus procliues à en courir & promounoir autres pareilles douleurs, voire deplus violentes, à la suruenue d'vne autre couche par l'vsage de cette poudre.

Ce qui par ce moyen est empesché a quoy les nouvelles accouchees doivet bie anoir elgard & signamment celles qui rédent leur premier enfant surverre. Lesquelles pour estre encores ces sibreules veines en leur angustie naturelle, il survient bien moins de tranchees & d' douleurs. Non comme estime le vulgaire, que Dieu vueille tromper les ieunes femmes faisant par ce moven en sorte qu'elles ne soyent esponnentees des le commencement, de por ter enfans sur terre, par la violence de telles

douleurs, car elles pourroient estre plus cruelles trois & quatre fois, qu'elles ne s'en gardergient compobstant, tant elles se trouvent friandes & rejouies du deduit par lequel on y partrieffet : mais par ce que ces angustes fibres des veines & arteres vuluzires n'ont encore esté induement dilatees, & trop long temps remplies & intemperees, ce qu'elles doinent

fuir aleur pouuoir.

Pour à ce plus facilement parmenir, quelques vnes appliquent l'arrierefais sur leventre, sondain qu'il à esté tiré. Mais il est meilleur & de trop plus certain, d'auoir vn mouton noir, qui sera escorché tout vif, en la chambre de la malade, pour de la peau toute

chaude.

Pour con. forter La matrice.

mekten.

241

chaude, parsemee de poudre de roses & de myrtiles, luy enueloper les reins & le bas ventre.

Et sous les extremitez de laditte peau, sera etendue la peau d'vn liure, qui par semblable Peau de sera tiree dudit animal viuant, lequel sera à l'instant egorgé, & le sang reçeu dans sa penu, pour d'icelle toute chaude & sanglante couutir tout le ventre inferieur. A raison que ce fang tout chaud, qui est reputé groffier & melancholique, à vne grande vertu de conforter la matrice & parties adiacentes, qui mesmes ofte les rides du ventre. Et par dessus seront etendues les extremitez de la peau de mouton.

Cinqà six heures apres que ces peaux autout este appliquees, on les ostera, & sera le ventre oir gt de cest vnguent. Prenez sperme de baleine deux onces d'huile de myrtil, vne once & demie d'huile d'amarides douces & d'hypericon de chacun vne once, cire nouvelle tant que befoin est faites vnguent.

Sur le nombril sera a plique vit emplastre de galbanum, où y aura vn grain on deux de ciuette: se donnant garde, que l'odeur n'en gaigne les narines, & fur tout le ventre faut estendre cette toile Gautier.prenez cire nou-uelle trois onc. sperme de balaine une once & sier. demie terebinthe lauee en eau de 10ses deux onces d'huile de mastic & de myrtilles de chacun vne once & demie, axonge de cerf vne once, faites les fondre à petit feu, puis ayant bien melle le tout , plongez dedans vne toile

141 Gouvernement de la femme

neufue, que vous aurez rillee proportionnement à lagrandeur du ventre, & quand elle aura esté imbibee & quelque peu refroidie appliquez la vniement sur tout le ventre.

Autre.

Ou bien prenez de cire vierge six onces sein de cerf, sperme de baleine & terebinthine de Venise de chaçun sept onces, huile de gland deux onces, huile de mille pertuis, de coing, de nenuphar , iosmin & de mastic de chacun vne once, faites fondre tout cela à petit feu, puis ayez vne once de farine de febues fort subtile, cuite premierement en fort vinaigre, puis deseichee au four, & encor subtilement puluerisee & passee par le tamis. Iettez cette farine fil à fil dans cette mellange fonduë, remuant tousiours le tout auec vne sparule de bois de saule. Puis oftez le vaisseau d'aupres le feu, & mettez dedans vne toille de chanure sforte, si grande & large qu'elle puisse couurir tout le ventre, cuisses & hanches, & l'y laissez insques à ce qu'elle ait imbutoute la liqueur, puis estendez la sur vn linge fort blanc, & la laissez seicher à loisir. Ce pendant qu'elle seichera espandez par dessus poudre fort subtile de mastic, myrtilles & corne de cerf bruflee.

Frictions nemerfes.

Si le sang ne s'escoule librement on doit faire des frictions depuis les hanches & cuisses tirant en bas, appliquer des ventouses au plat des cuisses, voire mesmes tirer du sang par le pied, pour prouoquer l'euacuation proportionnement au sang qui abonde au corps de la semme, & non plus, car cela seroit trop preiudiciable, d'autant que celles qui ont peu

apres l'accouchement.

de fang en leurs corps n'en peuuent beaucoup perdre sans le grand detriment de leur vie & lanté. Si outre cela la cause des tranchees que nous auons la pour la plus grande partiereferez au sang bourbeux, excrementens & noiratre, qui negligé par l'enfant estoit demeuré dans les petites veines de la matrice, dont surecan doinent estre promues les lochies ainsi que cy fe de tresdeuant à esté dit, il apparoist par quelque suf- chees. focation ou fureur vuluaire que ces douleurs soient fomentes voire mesmes rendues plus atroces, pour n'auoir esté la matrice bien re-

stablie & remise en sa place.

Il faut lors pour y bien remedier, relener, refferrer & comprimer tout le bas ventre, puis faire vn ecusson fort épais en forme de compresse, qui sera mis depuis l'os pubis releuant en haut vers le nombril en forme triangulaire, sous lequel à l'endroit du nombril on Ligature mettra la piece d'escarlate, vne emplastre de galbanum ou vne estoupade mouillee en deux blancs d'œufs, dans lesquels on aura meslé deux drachmes de gyrofie & demie once de poyure bien battus, & à l'endroit des aines, on mettra deux linges bien roulez en forme de garniture, pour sur le tout faire ligature assez ferme qui tiene l'abdomen comprimé en foy tellement que la matrice puisseestre conmodement reflerree, sans voguer cà & là.

Par la bouche on baillera ij.on.d'huile tramber. d'amandes douces, auec trois onces de vin blanc. Ou bien sera faite la poudre suivante prenez d'anis vne deschme & demie

Connernement de la femme bois d'aloës, canelle fine de chacun vne drac. soit faite poudre qui sera donnee àboire auec du vin blanc. Ou bien, prenez racine de consolde grande vne drachme & demie, noyaux de pesche, noix muscade de chacun vn scrupule, le tout soit redigé en poudre, qui sera donnee à boire en vin blanc, ou en cas de fieure auec vn bouillon de chappon, ou autrement prenez des noyaux de datte & de pesches de chacun vne drachme, noix muscade quatre scrupules poudre de diamargar chaud demie drachme safran six grains, du sucre poix égal de tout ce que dessus, soit faite poudre fort subtile, dont on en donnera deux drach. deux fois le iour auec du vin blane, quand les douleurs seront plus violentes : ou bien auec de l'hyppocras ou de l'eau clairette faite de ca-

pour ce fait est tres-sing liere.
L'eau distilee de sleurs de pesches y pro-

nelle trempee en eau de vie & de roses qu'i

de faculté fité aussi grandement.

occulse.

En celles qui sont rustiques, la siente de vache fricasse en huile de noix & appliqué sur le bas ventre resout grandement telles ventositez. Comme aussi sont sort bien à ce suiect deux œus fricassez en huile de noix, donnez à manger à la malade voire messes appliquez sur le ventre.

Or pendant le temps qui l'obstetrice & Medecins se monstrent curieux d'apaiser les douleurs qui prouienet des angoisseuses trachees, ils douent considerer, qu'en pensant sider la malade d'un costé, ils perment encourir des inconuenients, qui sont grands, s'ils ny prennent garde de pres: sçauoir est la fieure & le Flux de flux de sang, lesquels peuvent estre provoquez sag. par les medicaments chauds & saics, auec bien plus grand detrimét, par ce qu'il y ua de la perte de vie: à cause de la trop grande ardeur & vuide intolerable.

Ce que destrant euiter ce sera bien sait de fuir l'intempessif visage desdits chauds medicaments, soit pour la procsiuité de l'accouchee, qui se trouue aucunesois pleine d'un sang trop copieux, subtil & prompt, à encourir seure & euacuation, au lieu dequoy on luy confession peut par intervalles donner une drachme de eleberconsection alkermes auec une cuillerce mesou deux de vin, & mesmes quelques iaunes d'œufs, qui estans un peu plus cuits penuent aucunement cohiber les tranchees sans faire en courir d'inconvenient.

Et en cas que le flux de sang suruint il sera bon de mettre sous les reins de la malade vne seruiette mouil ee en oxycrat, ou de l'arzille dilaiee en fort vinaigre, estenduë surva linge, tout le long de l'espine du dos, pour temperer la trop grande ardeur conçeuë aux gros vaisseaux de la veine & artere, qui coulent par ce lieu là. Et sur les aines, vn escheucau de sil ecreu, mouillé en eau froide, qui sera lié de chacun costé. Laissant arrière l'vsage de tous aliments & medicaments trop chauds.

Et au cas que le flux de sang fust grand: comme il aduient en quelques vnes des le commencement : il ne sera lors conuenable 246 Gountrnement de la femme

Quand le de laisser dormir vne femme, iusques à ce que dormir est le cours dudit sang soit vn peu diminué. Car suissible. on à recognu qu'au lieu de dormir en ce temps là, elle meurt subitement: mais la diminution dudit flux aduenant, on luy peut conceder le dormir, & à son reueil oster tout ce que desfus.

Fomentation premiere, Lors qu'on leuera les appareils susdits, en celles qui ne seront vexees de flux de sang, il sera fort conuenable de fomenter les parties naturelles de la femme, tous les jours vne fois ou deux auec la decoxion de cherfeuil & piloselle de chacun vne poignee, qui seront à cest effect bouillies en eau, y adjoustant vne cuilleree de miel, & ce pour la première semaine.

Seconde.

Le fecond lauement qui doit estre pratiqué en elles, pour les autres huist iouts suiuans, sera fait de roses de prouins, balaustes, &
feuilles de myrtiles, encloses en sachets &
bouillis en vin, y adioustant quelque peu
d'eau. Et pour les autres huist iours ensuiuans seront les sachets remplis de bois de roses & sandaux concassez, auec feuilles de myrthes bouillis en vin.

Troifuf-

Durant le temps que ces remedes se pratiqueront, il serabon d'auoir égard à penser les mammelles de celles qui ne les veulent employer à la nourriture & alaicement de leurs enfans.

Pour les mamme!les. Pour donc empescher qu'elles ne s'enssent par trop, & faire en sorte que le laict s'escoule par bas: il faut preparet un cataplasme

anec de la mie de pain blanc cuite en eau de sauge, & adioustant vn peu de canfre, qu'on pourra mettre dessus voire durant le trauail. Ou bien les froter auec huile rosart ou de myrteles. A cela seruent aussi grandement les applications de feuilles de cresson, berle,bouis, liarre terrestre, peruenche, sauge, choux rouges, ou ciguë, tous ensemblement ou separement bouillis en vrine & vinaigre: par ce qu'ils ont grande vertu de faire perdre le laich. A quoy on peut adiouster pour plus grande asseurance des roses , de l'alun de roche, & la mie de pain bouillie en laict de cheure auec vn peu de safran, dont il faut continuer l'application en forme de cataplasme.

La fange qui est en l'auge des couteliers, messe auec huile rosart, y est excellente: Car outre ce que telle application repousse le sang, suture matiere de laict, elle empesche & sede fort les douleurs, & oste l'instammation

qui seroit suruenuë.

Il sera aussi fort conuenable d'appliquer des ventouses au plat de cuisses & des aines, rensus s. voire mesmes sur le ventre au dessous du nom-

bril, à fin d'attirer le laict en bas.

Le remede dont vse la dame le Boursier me Autre nesemble estre fort temperé & propre, pour me-mide,
diocrement empescher que le sang l'actugineux ne s'amasse aux mammelles. Qui est tel
prenez cire neusue & miel rosart de chacun vn quarteron, beurre frais, ius de
sauge & de chersueil de chacun vne once,

R iiii

243 Councement de la femme

faites vnguent, que vous estendrez sur des ronds d'estoupe de chanure, disposez expres selon la grandeur des mammelles, & bien proprement parfilez, sans toutesfois qu'il y ait de dureté. Quad on s'é voudra seruir, on fera vne embrocation d'huile & vinaigre rosat, ou bien de l'eau canfree, puison y appliquera chaudement les ronds, qui seront mediocrement couuers de linges chauds. Et ne doit cest appareil estre leué de huict iours, finon en cas qu'il y eust quelque reply qui blessaft: Ce que aduenant il faut couurir la poitrine de linge chaud & faire nouvelle embrocation, cependant qu'on redressera ce qui estoit redoublé & qu'on garnita d'vnget ce qui en estoit denué.

Apres que la femme aura esté deuement purgee de ce qui luy est requis en sa couche: Ce qui aduient ordinairement au bout de trois sepmaines. En cas qu'elle desire s'aider, à se bien & deuement netayer, garantir des rides les qui se du ventre, & empescher les futures tranchées dont elle est menacee pour l'accouchement suiuant:elle fera comme il ensuit, si elle n'est retardee par la fieure, ou autre accident qui

luy seroit suruenu.

Prenez eau de bonne sontaine ou riuiere tat que besoin est pour faire bain, faites la toute passer par le feu : & durant qu'elle bouillira, ayez plusieurs fers chauds & ardens que vous etaindres dedans, le plus souuent que pourrez. Puis sur la fin vous ierterez dans laditte eau des feuilles de liarrede muraille, fauge.fepouil, menthe, chamenulle, romarin, armoife,

bion.

ventens mignarder.

Zam.

herbe au chat, aigremoine, pouliot, mar jolaine, aneth, origan, calament. Et pour celles qui voudront faire dépence, elles pourront adjou- Vin blanc ster auec l'eau la sixiesme partie de vin blanc: ou pour le moins la lie d'vn pouçon de viu blanc. Danscette eau ainsi preparee elle entrera le matin deuant desieuner, & y seiournera le plus de temps qu'il luy sera possible, selon sa tolerance: Car l'eau estant tiede seulement co me besoin est, elle s'y pourra bien tenir long temps. A l'yssuë duquel on la mettra au lict pour bien & competamment suer, & par apres

estre nettoyee.

Le iour suivant elle entrera derechef das Pour la 2. ledit bain, qui à cette sin aura esté reservé bien 3. sour-clos & couvett. Dans lequel outre tout ce see du que dessus, on aura encor mis toute la nuich bain. tremper vn sachet, rempli de far. de vieilles feues & d'auoine chacun iij.liures, alums bru lez de glace & de roche chacun ij.onces farine d'orobe, lupins & glands, de chacun j liu. noix de galles & de cypres, de chacun ii j.onc. sel ij. onc. cloux de gyrofle, noix muscade de chacun ij drac.graine de tainturiers ij. onc. Fringent. Puis quand le matin on fera rechaufer l'eau de cebain, on y remuera souvent ledit sachet, tant qu'elle en soit rendue toute blanche : &c quand elle fera tiede, la femme y entrera comme dessus, tant le second que le troisième jour. Mais à l'issuë de cesdictes deux dernieres fois elle ne suera comme en la premiere, ains se tie-bain. dra mediocrement couverte, pour seulement empescher le subit sentiment de chaleur ou

Sicher

250 Gouvernement de la femme froidure trop excessifs, qui luy seront pernitieux.

Il y en à qui durant ces trois iours font Festins bla des festins & banquets comeriaux, ce qui n'est approuué. Car lors la semme doit manger peu. Et en cas qu'elle se trouuast debile dans le bain, elle pourra mager quelques noix ou myrabolans consits, ou vne rostie à la poudre de duc, beuuant auec cela vn peu de vin.

Le iour susuant l'vsage desdits bains, on Fomenta fera la somentation suivante. Prenez noix de galles & de cypres, écorce de grenade chacun j. onc. roses rouges j. poignee de Marjolaine thym, de chacun demi poignee, alum de roche & sel commun, de chacun demie once soit saite decoction en vin austere, pour somenter les parties du bas ventre, ouale & dedans des cuisses.

Si la dame s'apperçoit que ses mammelles solvent trop lasches & auachies, ou son bas ven tre sillonné de rides, elle sera preparer le remedid de suiuant. Prenez noix muscade, gyrosse & noix de galle, de chacun j. once & demie, massir su alum de roche de chacun ij. onces gland écorce de chesne de chacun vne liure & demie écorce de grenade itj. onces. Corne de cers brusse demie once, myrtilles & sumach. de chacun demie once. Ireos vne once, berberis & queuë de cheual, de chacun vne poignee le tout soir concassé, & mis tremper par l'espace de deux jours, dans deux liures d'eau rose, & trois liures d'eau distillee de prunelles sauuages, & encor auec de l'eau de nesses, do

Contrel'a
na inffe
ment des

mammelle

c- vides

du vier.

nonnellement accouchee, 25

pommes de chesne de chacun demi liure, d'eau de forgeron vne liure, vinaigre rosart iii j.on-

ces.

Puis le tout soit mis en alambic, & bien & deuëment distillé. Dans cette eau on trempera feure. des seutres ou éponges fort tenves, puis on les pressera, & mediocrement chauds, on les appliquera sur la partie qu'on dessrera conforter & roborer, pour empescher le trop grandremmollissement & promotion des rides: continuant par plusieurs iours, tant qu'on soit rendu iouy stant de son desir.

Mais si la femme se veut monstrer vraye mere aussi bien d'affection & volonte, comme si la mere elle est de corps : aymant autant son enfant veut mour. lors qu'elle le voit & touche, comme quand fant de sans le pouvoit voir ou toucher elle le pormanmeile. toit dans ses flancs. Elle sera curieuse de luy trouuer vne nourrisse, qui luy baille le tetin l'espace de six iours: Hippocr. en veur trente, à raison, dit-il, que le colostre n'est plustost purgé. Durant lesquels elle se tetera elle mesme, auec vn instrument de verre qu'on appelle tutoir, tant pour se former les bouts ou n'alaster mammelons, que pour vuider le laict mau-l'ensage.
uais & inutile dit Colostrum, Qui s'est assemblé à ses mammelles, du sang inutile, rebuté par l'enfant, comme mauuais & pernitieux, lors que par la faculté atractri- colspre. ce que nous recognoissons estre premieremet au foye vterin, dit des obstetrices galete, tarte, ou placentum: secondement aux vaisseaux : & finalement en toutes les parties de l'enfant

Du traistement masse sanguinaire le meilleur sang, qui luy e-

foit propre pour sa nourriture.

Pronerbe

Occasion pour laquelle ce laict est pour la pluspart inutile & mauuais: Comme aussi, il se trouue sereus, iaunatre, blassart & souuent coagullé ou calleboté, & sinalemet de mauuaisse couleur & conssitence, de sorte qu'il peut ostencer l'estomach & parties nobles de l'enfant. Et nonobstant le dire des bonnes semmes que le laict de mere ne fait iamais mal à l'enfant: Cettui-cy se trouve sort pernitieux, toutes sois, & voit on qu'il en reussit de grands & sort mauuais accidents.

Interpreta sign du pre morbe.

> Ce qui à esté fort bien remarqué par Pline auli. 11. ch. 41. & l. 18. ch, 9. Austi n'est ce de ce colostre que ledit prouerbe doit estre entendu, mais bien de l'autre laict de la mere, pour quelque temperamment qui s'y puisse trouuer, d'autant qu'il est proportionné àl'habitude particuliere de l'enfant, qui enà tiré sa nourriture de saditte mere par l'espace de neuf mois: & à ce moyen il obtient grande conformité auec son idiosyncratie, ou habitude & disposition particuliere. C'est pourquoy Hippoc. n'accorde que la mere bien curieuse, nourrisse son enfant de sa mammelle, iusques à ce qu'elle ait esté bien purgee des purgations qui luy sont requises, qui est enuiron le 25. ou 30. iour de l'accouchement : pour mieux former & constituer les enfans en bonne habitude tant de corps que d'esprit. Ce qui ne peut copetamet eltre fait, par ce laict qui elt chaud, impur, corrompa, & intemperé, auquei il faut

Sontence d'Hippos.

des femmes.

pour la pluspart referer la cause des veroles; rougeoles, tranchees, auflivertigine, epileplie, hebetude d'esprit, fieures, cacexies, rongnes, & autres pareilles maladies, qui come vne gourme deturpent & infedent ces corps tendres & Les pre delicats, dont les enfans sont grandement ve-miers ef-xez & longuement tourmentez, estant neces- lostre. saire soit tost ou tard à la premiere commodité de nature, que le corps soit décharge de telle saburre & fœculente excretion.

Mais ce temps la passé, la mere, pourra commodement bailler la mammelle à son enfant.

Et en cas qu'elle eust commencé à l'alai-ter, & qu'à raison de quelque infirmité qui luy sement. seroit suruenue, soit pour auoir les papilles & bouts des mamelons trop tendres, ou pour ne pouvoir supporter la fatigue. Lors il est besoin qu'elle soit fort curieuse d'apporter remede convenable à son sein : pour empescher que l'angourmissement de laigt ne luy cause des apostumes. Pourquoy ie luy conseille de ne quitter l'enfant tant à coup, qu'elle n'ait premierement par deux ou trois iours, fait faire vne embrocation sur ses mammelles auec l'hui le & vin aigre rosars, voire mesmes appliquer de la lie de vinaigre ou pour le moins de lie ou de l'eau de forgeron, crotes de souris ou de cheure. Puis laissant l'enfant qu'elle poursuinel'vsage des remedes cy denant designez, encor plus curiensement qu'elle n'eust fait, sielle eust deliberé des le comencemet de n'entretenir son enfant auec le laict de sa memmelle:

Ce qu'il faut faire entour l'enfant понисан пау.

CHAP. XXVI.

l'obsterri-

du nobril.



Vand l'obstetrice aura ainsi remis la femme dans son lict, tiré les tideaux ou abatu la housle, la conseillant de se reposer sas dormir, & les assistans de ne

l'inquieter, ains lui donnér bonne nourriture, accommodee auec le sucre au lieu de sel, ou besoin sera. Elle reprendra l'enfant, & verra derechef si la ligature qu'elle auroit faicte à la haste, est bien & deuement accomplie. Et au cas qu'elle s'apperceust que le nombril fust rempli de quelques vents ou sang, dont il parust enslé ou liuide, elle ostera la ligature, fera vuider & écouler ce qui est nuisible & superflu, puis le reliera comme cy deuant à efté,

dit, deux doigts pres le ventre.

Si mesmes sans que ladiche inflation & liuidité paroisse, elle trouuoit la premiere ligature trop lasche ou serree, elle l'oftera, pour la reformer. Faisant le tout à son loisir ainsi qu'il appartient, de lorte que l'enfant ne sente trop de douleur, & que le sang n'en puisse ifsir: coupant derechef ce qui se trouuera superfin, auec ciseaux bien tranchans, en cas que besoin eft.

Puis elle oindra le bout auec huile rosart
ou myrtiles, pour adoucir le mal que l'enfant Lisiment
pourroit auoir à cause de ladicte compure.
Laissant tousiours plantaine longueur dudit nombril ou qu'aux filles:
par ce que le cou d'e vêtre plus
gresse & menu, ce qui requis en l'vn
qu'en l'autre.

Ce fait elle l'enuelopera d'vn linge bien mollet, le tenant plustost éleué en haut, que muelope, panché bas, & ce principalement quant il est plus laschement lié, à fin d'empescher que le

sang ne s'en écoule si facilement.

Quelques vnes prennent vn floquet de poudre. coton mouillé en huile rosart pour l'enueloper, puis l'euironnent d'vn linge, & au second appareil y settent vn peu de poudre de bois de roses ou d'écorce de grenade. Ce que

i'approuue bien.

Elle doit aussi donner aduertissement à la garde, ou à la mere, de tousiours tenir le nobril conseil, lié, & enuironné, soit de coton ou de linge biensec: pour empescher que le bout d'iceluv venant à se mort sier & corrompre n'engendre des trenchez, par sa grande froidure. Ce qu'il feroit sans doute, s'il estoit, tout froid qu'il est, couché sur le ventre de l'enfant, dont suruiennent des coliques & tranchaisons si grandes à l'enfant, qu'il crie & pleure nuiet & iour, si on n'y prend garde, comme il appartient.

116 Gouvernement de l'enfant

Ce fait elle prendravne cuilere ou deux vin pour de vin tiede, dans lequel elle aura messé vn peu l'enfant. de sucre, qu'elle fera couler dans la bouche de l'enfant.

> Quelques vnes donnent duvin pur, disans que ce vin ainsi donné, empesche que l'enfant

estant parcru ne s'en yure si aisément.

Autres y messent vn peu de theriaque, aussi gros qu'vn poix, pour conforter l'estomac & le nettoyer de quelques immondices qui au-

trement le pourroyent offenser.

Poser les futieres.

Tement.

N'obmettra aussi de regarder la teste, & voir si les sutures sont trop dilatees. Ces sutures sont autrement dittes constures, au moyen desquelles les os qui sont entour la fontaine de la teste sont ioints. Lesquelles sont aucunefois tant lasches, qu'il semble à voir qu'vn enfant ait la teste ounerte, & denue d'os en cette

partie.

Ce qu'aduenant, elle soustiendra la teste de lan in senestre, & de la dextre elle poussera doucemet le front puis les costez, pour reioindre ces os, quand ils sont trop retirez les vns des autres: sinon elle ny touchera. Car il y à plus grand danger de trop serrer lesdites cou-Admert . [ ftures, que les tenir lasches & vn peu ouvertes à raison des excrements fuligineux du pressouer, qui se doivent vuider & exhaler par là, autrement l'enfant demeute suiet à vine infinie quantité de cathaires.

> Ce qui au telmoignage d'Hippoer: est ad. uenu aux Scites : & se remarque aux Parissens: à cause qu'on leur lie la teste pour leur rendre

longue

longue. Ce qui n'est ny beau n'y salubre.

Si le nez paroist camus ou crochu & mal formé: il ne le faut serrer, pensant l'alongner, nez. tirer ou redresser: Car cela seroit cause de rendre l'enfant punais. Mais l'obstetrice aductira la garde, que matin & soir quand elle le remuera, elle mouille ses doigts dans leau froide, qu'elle glissera tout doucement sur les narines de l'enfant pour luy reformer le nez petit à petit, sans encourir d'inconuenient.

Ayant ainsi consideré toutes ces parties, tauemes elle prendra vn linge blanc, mouillé en esté de l'enfaut dans l'eau dedormie, & en hyuer dans l'eau vn peu chaudette, dont elle lauera & nettoyera l'enfant de ce qu'il aura d'immondices autour le corps, du sang prouenant des lochies, ou autres excretions maternelles.

Quelques vns font bouillir parmi cette eau des roies ou des myrtilles, pour faire ladicte ablation.

Autres prennent du vin clairet, soit pur, soit auec vn peu d'eau rose. Apres l'auoir nettoyé l'oignent tout d'huyle de myrtilles, Huile, de gland ou de roses, non seulement pour le purger des excrements, mais aussi pour resoudre les contusions & meudr sseures, qu'il pourroit auoir encourues par le trauail violent.

Ce qui le rend mesmes plus serme à supporter le chaud, froid & autres violences qui

viennent de l'exterieur.

Regardera si les conduits du corps sont ou- pour les serts, ou s'il y à quelque pellieule qui aithe- conduis.

S

258 Ce qu'il fam faire à l' nur sus soin d'incisson, pour les rendre plus permeas bles, à fin d'y donner ordre promptement.

Coulera son doigt soubs la langue, pour rompre des petites aponeuroses qui la tiennét Pour le si-serree par bas, qu'on appelle le filet. Et si elle les trouue trop fermes, elle les coupera auec des ciseaux, ou appellera vn Chirurgien pour ce faire, verra si les doigts sont bien formez, ou ioints ensemble. Ce qui aduient quelques fois aux iambes qu'on appelle auoir la patte d'oye, ayant en cas de besoin recours a l'ayde de Chirurgien, qui est meilleure tost que tard.

S'il apparoist quelque liuidité ou noirceur rion pur en vne partie du corps, pour auoir esté efforcee mourtis- ou trop rudement touchee, il y faut faire so- mentation auec la decoction des roses, myrti- les, balaustes, écorce de grenade, vn peu de sel, voire mêmes baigner l'enfant dans cette deco-

B 2 4.

voire memes baigner l'enfant dans cette decoétion, luy maniant & flechissant les membres l'vn apres l'autre, suiuant leur mouvement naturel. Puis apres on oindra la partie qu'on estimera auoir esté trop essorce auec l'huyle 10sort ou myerin. Et pourra cette ablurion & il-

fart ou myrtin. Et pourra cette ablution & illition estre faite & comodément cotinuee par l'espace de cinq à six iours pour tousiours resoudre en confortant ce qui auroit esté meurdri & rendu liuide par contusion. Se trouue en

hameur de quelques enfans vn humeur blanchaftre, vifla bouche, queus & gluant, qui adhere cotre le palais, lequel s'il n'est netoyé peut induire des aphthes vlceres de bouche & chancres. Pour y remedier, faut prédre vn peu d'hu. d'aman. douces, miel rosart & sucre sin messez ensemble, & das cette mixtio on mouillera vn linge ou floquet de coton, lié autour d'vn petit bait o, pour nettoyer ceste infection.

Et en cas que les viceres fussent dessa ex- viceres de citez, dont encourt souvent peril de chancre. bouche. Prenez de la saulge franche vne poignee de cerfueil demie prignee, pilez les à demi & les bouillez dans demiart d'eau ou enuiron, vne douzaine de bouillons, y adioustant vne cu'lleree de vinai re, puis ayant pailé la decoction par vn linge ou tamis, il y faut adiouster du miel rosart j. once, & lier vn morceau d'écarlate rouge au bout d'vn basto, qui estant mouil lé en ceste mixtion, sera mis en la bouche de l'enfant, pour luy frotter. Ce qui à esté trouué fortexcellent contre les aphthes chancreux, pour les faire du tout resoudre &dissiper, quelquelque fascheux & violents qu'ils ayent peu eftre.

Et d'autant qu'il auient aucunesfois, que les douleurs de ventre grandes & violentes Douleurs surviennent à l'enfant à cause d'un humeur de ventre superflu pareil de celuy qui s'estant amassé en labouche, induisant les aphthes & viceres chancreux. Se troute dans le ventricule & intestins, à cause du degorgement que fai& l'excremet trouvé superflu au sang attiré pour la nourriture, qui comme inutile, maduais & feculent y est porté, par les veines du mesantere: que la faculté excretrice à grande peine de pousser dehors : pour à ce moyen rendre la place pure, nette, & libre à l'exception du laict qu'il tire par labouche. Subject pour loquel

Ce qu'il fant faire à l'enfant 2.60 nous auons cy deuant dit, qu'il le faut abstenir cinq a fix heures de luy bailler le tetin, apres qu'il est sorti hors du ventre de sa mere : à ce que la prouide nature qui ne fait rien en vn instant, mais tout auec laps de temps conuenable & proportionné à son action, ait loisir de vuider ce qui luy est superflu.

Autrement survenant le laict dans le ventricule comblé de cest humeur vitieux : il se corrompt & altere de telle sorte, qu'au lieu de Voyex nourrir & entretenir l'enfant, comme bon aliment, il degenere par telle mi tion en humeur mauuais, corrompu & superflu, voire soutient fort maling, dont suruiennent de maux de cœur, tranchees violentes, & autres perni-

tieuses maladies, voire quelquefois la mort.

L'inconuemient.

> Pour à quoy obuier, ce sera bien fait de donner à l'enfant vne cuilleree ou deux de syrop violat, & d'amandes douces, me slez ensemble en pareille quantité : ou bien du syrop de roses messé auec ledit huyle ou suc. Sera bon en outre fricasser des épinards, parietaire, mercure, & autres semblables, auec du beurre ou axonge de porc, pour luy mettre sur le ventre. En quoy faisant seront aduertis ceux qui

Cataplesme.

se veulent ay der de tels cataplasmes, de les renir quelque peu de temps contre leur iouë, ou sur le dos de leur main, pour euiter de les appliquer trop chaudes ou trop froids. A quoy faict bien aussi l'vsage d'vn œuf ou deux fricassez auec huile de sioix, & appliquez mediocrement chauds sur la region du ventre. Pout faire court l'enfant est sujet à plusieurs infirnouvellement nay.

261

mitez, ausquelles il faut bien ausir égard à la primeur de sa naissance, par ce que lors il est plus aisé à guarir qu'il ne seroit par apres, pour

estre plus tendre & moins sensible.

Seront cy les meres aduerties qu'elles Blane des avent curieusement à se garder d'vn zele indi-meres. scret, qu'elles ont d'embrasser & baiser leurs enfans. Quand encor esmeuës de leur trauail, le sang perturbé, & les infectez lochies ou purgarions estans tellement agitez en elles, qu'elles peuuent infecter vn mirouer, corompent son lustre & splendeur de leur seul regard induire la rage aux chiens qui gousteroient de unsan e cest excrement, faire vne playe incurable à resenues. ceux qu'elles morderoient, les vins qui en seroient imbués deuien droient aigres, les tédres germes des plantes touchez en leroient brulés les fruicts des arbres qui en auroient esté im-buez tomberoient. C'est pourquoy Columelle deffend qu'vne femme milade de telles purgations soit admise en vn lieu auguel on à de nouveau planté des melons, concombres, ou citrouvilles, d'aucaut que par leut attouchement l'augmentation desdictes herbes s'hebete & ne peut proceder en auant : & la femme aufi fairmourir les ieunes fruits des plantes par son regard seul. Et à efté recognume'mement qu'vne femme ayant retention de telles superfluitez peut offencer & corrompre yn ieune enfant voire m'mes angé de six à sept ans, qui seroit auec elles couché. Si donc aduient que par leur temerité, elles s'enclinét pour donner des bailers à ce qui est nouvelle-

262 Gonuernement de l'enfant couleur du visage, lentigines, bourgeons, dar-Amour de tres pernitieuses rongnes, & autres infections cinge. du cuir. En quoy on recognoist que par leur ind scretion elles leur portent un amour de cinge, qui est, dit-on, de serrer si fort ses petits, par vn ardant desir d'amitié, qu'il les suff que. Temps que L'enfant ainsi nouvellement nay sera de-

l'enfant ne doit teter

Nourville

tenu sans teter par l'espace de quatre à cinq heures, puis ce temps passé, la femme empruntée luy donnera la mammelle par l'espace de six iours, ou plus, veu qu'Hippocr. en requert 25. ou 30. iusques à ce que le laict de la nou-

emprunté. uelle accouchee soit rectifié, & rendu propre pour l'enfant. Quoy que cela ne soit obserué en ces regions Septentrionales, se passant ordinairement les nouuelles accouchees à cinq ou six iours comme dessus est dit,

Sinon & au cas que la mere pour sa qualite & asfaires ne le puisse nourrir de ses mamse qui doi melles, on luy baillera tout d'un train une boestre ne nourrisse: en laquelle dix choses doiuent ev marq 6 s stre considerez: Sçauoir est la lanté, habitude du corps, meurs, aage, configuration du sein, nagoserri∏e. ture du laift, distance du temps qu'elle denfanté, le sexe de son dernier enfant, & quelle ne soit enceinte, puis par progrez de temps, on remarque la virité des accidents qui peucent furuenir.

Faut en premier lieu choisir vne nourrisse saine tant de maladies qui l'agitent actuella lement, que de celles qui donnent quelque relasche, soit en sa personne seule, ou en sa fafaut. mille, dittes m rbs lone cr.

De celles qui la peuvent actuellement af-

nouncau nay.

fliger, comme fieures, mal d'estomac, hebetude d'esprit, inflammation des yeux, punaisse, carie & corruption de dents, apostemes, ou furoneles, rongne, scabie, prurit, & autres seblables.

Les maladies qui donnent quelque relasche Morbi sis sont le vertige, epilepsie, lepre, pulmonie, verole ou haut mal, autrement dit mal caduc, écroelles, gouttes ou quelques copieuses de-fluctions, qui tombent sur vne partie du corps en quoy vne famille peut estre suiette. De telle sorte que nonobstant que la personne de la nourrisse n'en soit actuellement infectee, si est il qu'elle en peut communiquer quelque cho-se à l'enfant. Ce qui à esté remarqué & esprou-ué par diuerses personnes, au grand detriment des pauures enfans qui sont demeurez epi epti ques, ou su jets aux écroelles, & autres maladies cy dessus designez. A raison que les arti-sans esprits, qui tirez des parens, ont serui à la formation de l'enfant, lesquels estans empes-obiestion chez & assopis en quelques suiets particuliers soine. pour quelque cause qui nous est oculte, peuuent bien se presentant occasion de nouvelle offence, estre suscitez à induire de mauuais & pernitieux effects. Ne vaut rie de dire qu'en contre change, on à veu plusieurs beaux enfans nourris par des meres maladiues, qui pour co n'ont encouru de maladie, car vne fois n'est pas tousiours coustume. Pourquoy ie conseille aux paients ne commettre leurs ensans conseil. à des nourrisses qui soient suietes à quelques maladies hereditaires, ne permettre aux meres propres de nourrir leurs enfans, qu'nd ils S iiii

les cognoissent proclines, ou actuellement detenuës de pareilles infirmitez, pour faire en sorte que la bonne & falubre nourriture qu'vn enfant receura d'vne autre nourrisse bien saine, ay de à le garantir du vice & mauuaise inclination materiselle.

Habitude de la nourvisse.

Pour l'habitude, sera vne semme choisse hau te & droite, ou quoy que ce soit bien formee & de bonne complexion, qui ait la croisse des épaules large & ample, charnuë, rougeatre & de bonne couleur, serme de chair, accoustumee au trauail des parties superieures, pour quoy la vilageoise est presence à la bourgeoise, par ce que le corps de celle qui s'exerce s'echausse d'auantage.

yeux. d'auantage.

Ne faut quelle soit molasse & debile, ains ioyeuse, gaye & gratieuse, ayant de beaux yeux non biglesse ou louchesse, de peur que les enfans n'imitet vn vitieux regard. Ses dents soiet blanches & nettes, non caries & vitieuses. Car outre ce que les dents aident beaucoup la digestion, bonne cuisson, & perfection du sag & esprits, dont est formé le laict, il y à danger qu'vne nourrisse ayant les dents caries, venat à bailler quelque morceau de ce qu'elle mange

à l'enfant qui en sera envieux, ne suy commu-Aluertis- nique le vice de ses dents.

Pourquoy se conseille aux parens curieux, de faire en sorte que leurs enfans ne tomb ent entre les mains de ces laides & decrepites vieilles, qui de leur seul regard peuuent espouuanter, gaster, & intimider les enfans.

Dents.

Seront considerez les mœurs de la nourriffe , pour fuir & euiter celles qui sont trop pour les lasciues, iurongnelles & suiettes à quelques nams. autres pernitieux vices, sçachant que les enfans tetent & succent auec le laid, les mœurs & inclinations de leurs nourrisses, tesmoin l Empereur Neron qui deuint fort cruel, pour moir succé le laict d'une nourrisse extremement choleree, & cruelle.

Faut qu'elle soit diligente, chaste, sobre auec mediocrité, aymant l'enfant comme le sien propre, à fin d'estre prompte à luy donner la mainmelle, à toutes heures qu'elle l'oit crier. Diligence Car à rais n que l'enfant estant dans la matri- " quise. ce de samere, en tiroit l'aliment qui luy estoit convenable, à chacun moment de temps, comme vne ieune plante succe sans intermission ce qui luy est conuenable d'vn iardin, aussi ne faut qu'il y ait d'heures ny temps limité pour vn enfant, & n'est conuenable qu on luy denie le terin, sous pretexte de luy donner vne accoustumance, comme font les paresseuses, ou qui auec la nourriture de l'enfant entreprennent d'autre besongne, ou elles se veulent emploier, pleure l'enfant ou non, mais faut que la frequence de bailler le terin, recompence l'afsiduité que l'enfant auoit au ventre maternel.

Sa diligence aussi la doit porter à remuer Remuer souvent son enfant, sans luy limiter deux ou l'enfant. trois fois par iour. Car quand elle Pentend plorer, & que le pleur ne s'en va par le succement du laict : elle peut penser qu'il y à quelque eplingue qui le pique, repli qui le blesse,

Gouvernement de l'enfant

vrine ou excrement du siege qu'il aura rendu, qui l'epoiçonne, mouille, sarcit, & donne des cuissos soliques. Pour juoy il le faut à l'instant remuer. D'autant que le pauuret ne peut exprimer la douleur, que par le pleur, c'est son langage, ou il reste qu'à discerner sagement ce qui l'offence. Et sont ces maratres fort à blasmer, qui laisseront les enfans en leur ordure quatre à cinq heures, dont les cruelles coliques peuvent facilement suruenir. Encores ont ces paresseuses vn jargon fort desplaisant, quandelles disent qu'il faut laisser crier vn enfant masse principalement, d'aucant que cela luy augmente la poitrine, & fortifie la voix.

bermie

Accusa-

Ce qui est bien souvent cause de luy donner vne relaxation de l'intestin, qui descend dans le scroton ou bourse des testicules, dont il est cruellement vexé toute sa vie. Ie sçay qu'il est impossible de faire en sor-

te qu'vn enfant ne pleure, & croy bien qu'vne mediocre eiulation fortifie la voix, mais cela doit estre pratiqué auec modestie, d'autant que le trop continuer au plorer rend yn enfant triste, maladif, melancholique & de mauuaise & peruerse inclination d'esprit. Car iamais on

n'amende de mal aupir.

Elle doit articuleement proferer ses dictions principalement quand l'enfant est desia grandet: seachant bien qu'il se fait vne grande imitation de ce qu'il entend de su mere nourriffe.

Fibles.

Parler.

Aussi ne doit elle vser de deuis & raconter des histoires, qu'on dit faire des contes ou

nounellement nay. 169

dire des fables à l'enfant, ou en sa presence, qui le puissent intimider, ou autrement luy apporter terreur & manuaise inclination: mais plustost exprimer ce qui le peut indu re a l'i-

mitation de la prudence & vertu.

Quelques vns deffendent exadement aux Pour le nourrifies de leurs enfans, d'aprocher de leurs comple maris, craignans qu'elles ne troublent le laiet, charnel. of qu'elles n'en deuie nent trop eschauffees. Ce que toutefois il ne faut entendre à toute rigueur: car la nouvriise qui sera d'vne bonne nature, iouiale & gaillarde, ayant desir du couple anec son mari, fi elle sent que cela luv soit totalement denie, elle s'eschauffe tellement von Pinen son harnois, que le lait se gafte, brufle & onwente. sent le bouquin, dont il est rendu beaucoup plus muuuis & pernitieux, mais quand elle à esté delectee de quelques medincies embrassements, elle est renduc plus modeste, tranquille & temperee. Le laict en est meilleur plus doux, gratieux & conuenable pour la fanté de l'enfant La conception en peut suruenir : cela est vray, mais le cas aduenant, il vaut mieux changer de nourrisse, que de faire tousiours terterà vn enfant des arfureaux & laict sentant le bou- 14 7 de quin , dont la vie & mœurs periclitent , auffi pallarde. bien comme de succer le laid d'vne femme troy libidineuse, ou yurongnesse, ou'il faut changer incontinent qu'elle aura esté recognue telle. Car il n'est rien plus saffre , hagard & immonde qu'vne putain : qui s'entant n'auoir en soy rien digne d'estre aimé elle est contrainte d'exposer tout ce dont

Gouvernement de l'onfant elle se peut aduiser, pour induire les hommes à Paimer, voire& y allast il de la vie de l'enfant,

&de plus, pour quoy elles ne sont iamais aimees des enfans qui destrent toussours la beauté tranquille, douceur amiable, en plendeur de-

lectable. Auffi die Galen que les enfans plofund fire, rans sont appailes par le chaut & mouuement gratieux fait en la lumiere : Qui sont les trois que la putain refuit, aussi bien comme l'iurongnesse, mais l'aime mieux laisser les propos de ces abominables vilaines, que de poursuiure

plus ouere ce mal plaisant discours.

Pour dire qu'il faut ofter à l'enfant vne nourrisse punaise, incontinent quelle aura esté recognue telle: par ce qu'elle peut infecter l'enfant de son ocde & puante haleine, le rendant pulmonique,& suicct à l'ardeur febrile & marasme.

Celle qui doit estre bonne & curieuse nourrisse, dost auoir ià porté en ses flancs deux ou trois enfans, & par ainsi estre paruenue à l'aage de 25.à 26.ans, & non plus vieille que de 35. Par ce qu'en cest aage, auquel ia chaleur naturelle à sa consistence, il ne se faict vn tel amas d excrements, & la femme peut auoir de Pentendement & jugement suffisant pour se bien comporter, en ce dont elle aura prix charge.

Le sein doir estre large, ample, plantureux, affez ferme & glanduleux : non seulement charnu & dur car là ne se trouue beaucoup de luist, mais tel qu'en sa fermeté il rende de suc, & aliment necessaire à l'enfant.

Pour à ce pauruenir doiuent les veines

Punsifie dangeren-

Mage.

Tour le 18:11.

paroistre aux mammelles, fans toutessois qu'elles soient pendantes, on si dures & fermes que les bout. ou papilles soyent retirez dedans, ou trop gros & disheilles à prendre par ce qu'en l'vne le laict manque: & en l'autre il est tant dissicile à tirer, que l'enfant s'en fas-

Pour le faict de la nature du lasse de la nourrisse, on en faict iugement par la quanti-prendiusté, qualité, couleur, odeur & goust. Celuy qui rement de est diminutif de la qualité requise, se trouve laste ordinairement trop chaud & sec, & par consequent il est desectif & vitieux. Quand à la trop grande quantité, outre ce qu'elle est inuquantité, tile à l'enfant, il y à crainte qu'il ne se cregule & caille. Ce que peut estre euité, en laissant par internalles couler ce qui est supersu.

Pour la substance, celuy est sugé meilleur substanqui est aliené des extremitez a qui par conse-ce. quent n est trop tenu & sereus, trop grossier & épez, mais qui au milieu de ces extremitez monstre sa gaye & nais se blancheur, prouenante d'une bonne & louable cuisson, qui le

rend vtile & conuenable.

Pour le bien cognoistre, faut que la nourrisse en face tomber vne goutte sur longle, & s'il cou'e sans mouuoir le doigt, c'est signe qu'il est squeus: mais s'il demeure immobile voire mesme branilant le doigt, il est tropépez & visqueus. Celuy qui tient mediocrité entre les deux & qui coule doucement, est plus estimé.

Ce signe est loué de quelques vns, non

263 Gouvernement de l'enfant approuué de tors, non plus que celuy qui eft tiré de la couleur. D'autant qu'il se voit du laict fort fluid. « coulant, qui ne laisse d'estre iaunatre & par consequent est jugé bilieus. Comme celuy d'une femme rousse, dont dit la Dame Boursier, qu'elle à veu des enfans esleuez de nourrisses rousses, qui estoient bien deuenus, mais qu'ils sont tous moits ieunes comme en chartre & entermines. Età l'oppofite celuy d'a ne femme passe, blanche & mal coloree, se monstre aucune fois peu fluide, quoy que rarement. Pourquoy à fin de le bien cognoistre il se faut addresser à la couleur de la nourrisse, laquelle se trouuant vermeille & Couleur de aucunement brune, elle est de bonne prise, & conuenable tant à receuoir qu'à donner. L'odeur doit estre doux & suaue, sans estre alteré d'autre senteur. Car l'acide demonstre l'heumeur melancholique, & s'il sent l'eschauffé ou le bouquin c'est signe de chaleur & ardeur contre nature, comme celuv des rousses: & s'il se ressent de quelque goust fassugineux, cest indice de catarrhe salle, & cacexieredondant parmi le corps. Pourquoy fuyant toutes ces

Gouft.

Pour les toseffes.

Pafles.

fr.

mediocrement coulant, & soef flairant. C'est d'un tel laict que la nourrisse doit arrouser la bouche de l'enfant, pour la mouiller & induire au succement : se gardant de luy en mettre dans les yeux ny dans les narines. Puis

extremitez il doit estre doux comme succre,

l'emmaillotant & liant si doncement de ban-Maillot. des larges, qu'il ne soit trop serré, signamment al'endroit des espaules, de peur de l'angustier

nouvellement nay. 2

en la poitrine : de relle sorte toutefois qu'il foit maintenu en son maillot , l'alaicter à son desir, puis le couchant sur le dos, dans son berceau, ou liet pensile, la teste plus haut esseuce que le reste du corps, à ce qu'il ait la respiration plus libre, & que les excrements du cerueau se vuident commodement, sans toutefois qu'il ait le col ou rein trop contrains ou courbez, luy donner derechef le tetin, si elle Conches s'apperçoit qu'il en ait besoin, le branslant ment, doucement pour luy prouoquer le dormir, non rudement de peur de le faire vomir. Car a ce moyen l'enfant qui à encor les os fort tendres & par consequent les costes delicates, sera en meilleure situation, que s'il estoit couché sur les costez, l'vn desquels ne pourroit suporter le fardeau de tout le corps, mais à mesure qu'il s'augmente & croist on le pourra coucher ores sur vn costé tantost sur l'autre, comme cy deuant à esté dit de celuy qui est suiect à defluxion de catarrhe, quelque fois aussi sur le dos pour l'accoustumer petita petit à diuerses situa-tions & à ce moyen euiter la trop grande cha-leur des reins, qui luy pourroit induire la ne-que. phritique ou grauelle.

Luy donnant tousiours la lumiere droit à l'œil, ou luy oftant du tout : pour euiter qu'en Lumiere, contournant la veuë, il ne deuienne louche, & s'accoustume trop à regarder de trauers. Carl'éfant quoy que petit desire fort la veuë de la lumiere, & tourne tousiours son regarden la Tompnepart qu'il la voit, ce qui luy cause l'inconuement de n'auoir la veuë arrefree & sermee, raie, quand il est grand, vers quelque obiect

270 Gouvernement de l'enfant

qui luy che presenté. Voire mesmes quoy qu'on luy mette vn archet fur la teste, & qu'on iette vn linge dessus, d'autant qu'il se desecte de la splendeur mediocre, aussi bien comme du chât melodieux, & du monument gratieux.

Et tout ainsi comme à sorce de demener la main gauche, vn enfant deuient gaucher, quoy qu'à raison de stituation qu'il a au ventre maternel, le cu té dextre soit le plus fort & robuste, comme cy deuant dit à esté, aussi à force d'exercer les muscles qui luy ameinent les yeux du costequ'on luy met la lumiere du feu ou de la chandelle, leur force s'augmente tellement, que quand il paruient à la iouissance de la raison, qui luy dicte que ce mouuement est vitieux, fi est il qu'il ne s'en peut empescher.

Bouillie.

Les femmes rudes & denuees de ingement penseroient que leurs enfans ne fussent bien nourris, si dés les premiers jours de leurs naifsance, elles ne leur bailloient de la bouillie, faite de farine de bon bled & de laict : disans que c'est pour leur faire le bouyau. En quoy elles se trompent. Car l'enfant qui est fort tendre & delicat, à raison que la chaleur naturelle plongee en fort abondante humidité, ne peut rendre ses actions bien louables, dit Galen, leur ventricule n'est suffisant pour cuire & digerer cette bouillie. Occasion pour laquelle, au lieu de leur faire le boyau, on leur debilite tellement l'estomach, qu'on leur cause vne grande moisson de ventositez, qui leur

tranchees. donnent des tranchees telles & si violentes,

qu'on les oit crier & gemir nuich & iour, & en outre les vers s'engendrent en ceste matiere Des versi cruë & indigeste, dont le cours de leur vie est souuent fort abregé.

Mais au contraire quand on ne leur en baille si tost, & qu'on les gouverne mec modestie, ils ne sont si affligez de douleurs, & s'en deuien-nent mieux, pour s'estre tant suie As à vn nom-bre infini de maladies, tant en seur ensance, que quand ils sont parcrus.

Ceux qui dollez d'vne bonne nature refistent à ce dur traidement, ont à la verité beau Beau bebouyau, & le ventre bien grand, mais il ny à yau. moyen de specifier les infirmitez qu'ils encou-

rent par ce brutal traictement.

L'experience donne tesmoignage que celà est superstu, voire fort nuisible, quand nous trouuons ce feminin prouerbe veritable, bien lu fauoriser d'une si forte nature, qu'elle les ..... bien induit à reietter par vomissement ce qu'on venant. leur baille de trop, & par excez, euitent l'oppression qu'on leur fait par inaduertance ., & deuiennent mieux.

Or les meres qui voudront estre prudentes & regler leur affection enuers leurs enfans, par la conduite d'un sage artifice, imitant le desir de cette prouide nature : ne permettront qu'on baille de la bouillie à lours enfans, tant que le seut laice de la nourrisse se trouvera baftant & suffisant pour les bien nouvrir & entretenit. Ce qui depend de ce qu'elles remarqueront de la quantité du laiet & bien venué 272 Gouvernement de l'enfant

Le la il des enfans. Car si ce la ict est sussissant, comme vauenieux nousvoyons en quelques nourrisses, qui en ont tant qu'elles sont contraintes de le laisser perdre, que servira de leur bailler de la bouillier qui ne seur est iamais si naturelle, que le la ict

qui ne leur est iamais si naturelle, que le laict empraint de la chaleur naturelle de la mere, qui le rend beaucoup plus facile à digerer que le laict de vache, anesse ou cheure, dont elles pourroient faire leur boüillie, quand d'ailleurs il est surchargé de farine cruë. Or peut ce laict

Temps que le seullaist fussits.

dit Galen suffire seul trois à quatre mois, pour l'entretien & nourriture de l'enfant. Mais au cas que la nourrisse n'en sust bien sournie, il peut au moins estre sussissant pour vn mois, en ces regions Septentrionales. Quoy que la plus part ne sont abstenir leurs enfans que quinze iours seulement, saisans en ce vne reigle generalle, sans auoir égard quelconque à la qualité & bonté du laict: en quoy elles pechent grandement. Et encor plus en ce qu'elles leur donnét de la bouillie tant épesse, qu'vne grande personne ne la pourroit aualer qu'à peine, qu'i leur est comme vnevisqueuse glus, ou colle, que leur

Vice de la builise.

> qu'auec grande peine & difficulté. Pour à quoy obuier, elles feront sagement, de retarder plus long téps à leur bailler laditte boüillie: & quad elles leur en donneront, cela doit estre vne fois le iour seulement pour le premier mois, en fort petite quantité, encor doit elle estre bien claire & shuide. Et pour la rendre meilleure il saut faire cuire la farine dans vn pot neuf, qui à ceste sin sera mis dans vn four, autant de temps

tendre & delicate narure ne peut surmonter

Cuiffon de la jarone.

cue le pain y'sera pour y subir pleine cuisson: & de cette farine ainsi cuitte sera faite la bouillie.Car d'esperer de la cuire auec le laict, c'est vn abus, d'autant qu'il faudroit la faire bouillir long temps pour cest effect, durant lequel il contracteroit vn vrfi & acrimonie, qui seroit Laiel vrs preiudiciable à l'enfant, le rendant suiect aux que saiel. fieures & apostenies, furoncles, gales, rongne, scabie & carboucles. Au bout des quatremois si on void que l'enfant pu ffe plus digerer de la bouillie, on luy en baillera deux fois le iour, augmentant la quantité, à mesure qu'on cognoitra que la force de son estomach s'augmé-te. Tant que sinalement le ventricule deue-Temps de nant plus fort & les dents de l'enfant sussifiantes pour manger quelque potage & viande, ce qui aduient ordinairement en l'aage de deux ans ou enuiron, on leur oftera le tetin & bouillie, par ce que la nourriture n'en est lors si bone comme de la viande, à raison qu'elle se corropt dans l estomach, par adustion, qui donne suice àplusieurs maladies. En quoy toutefois ne peut estre donnee lov generalle, à cause de la diverse disposition des particuliers, instimitez & maladies qui furuiennent, lesquelles causent d'o-ster le laict aux enfans plustost ou plus tard, suiuant la varieté des occurrences.

Pour nourrisse doit plustost estre choise celle qui à enfanté vn fils, qu'vne fille: d'autant Enfance que par la conception qu'elle à faite d'vn en- à precedé fant masse, on peut coniecturer, que son temperamet est meilleur, & participant d'auantage

T ij

Gonvernement de l'enfant 274 de chaleur temperee : comme aussi celles qui font enceintes d'vn fils font mieux colorez,

que celles qui portent des filles.

Elle doit pour bien faire auoir porté son enfant à terme, à fin de se liberer du soupçon de toute maladie, & auoir esté vn mois ou six sepmaines à desgorger & tirer le colostre ou laict cailleboté, mauuais & corrompu, auparauant

Quand la nourri fe datt commencer

que de bailler la mammelle à son enfançon. Car si le temps de trente iours est bien requis pour la mere propre au tesmoignage d'Hippoc. à alaider. quoy qu'elle ait potté l'enfant en ses flancs, à la nourriture de laquelle par consequent il est accoustumé. Il est bien raisonnable que lestrangere ait plus long temps, pour ce faire veu que outre la qualité du colostre que l'enfant pourroit tirer, il varie & change de nourriture, qui neluy est tat naturelle que seroit le laid de samere propre.

Taill de a . C. Ceu.

Et quand elle sera plus vieille amoiiillere elle n'enserapire, pourueu que depuis le temps, fenne qui par le retour du masse, elle n'ait conceu, à quoy il faut bien auoir egard, parce que le laict d'vne femme encainte est rendu trop clair, sereux, & de moindre nourriture qu'il n'estoit au varauant, retournant la meilleure partie diceluy à la matrice, pour la nourriture du nouveau conceu. Pour le dernier point, qui est de recognoifire les accidents qui peuvent survenir. Si la merese retirant en ce de l'assection maternelle, qu'elle ne vueille nourrir son enfant de se mammelle à raison de sa qualité qui ne luy permet s'asservir à la nourriture d'vn enfant, ou de

cidents.

sa delicatesse, qui l'en releue: ou bien à raison des vrgentes affaires, qui peuvent survenir, qui la cause de bailler à vne autre à nourrir ce qu'elle à long temps alimenté dans ses stancs, à la premiere veue qu'elle aura d'vne semme estrangere, & sans auoir autrement recognu son naturel & complexion. Elle doit estre fort curieuse de la remarquer par progrez de temps, pour en cas de besoin la chager. Car il se trouue des nourrisses qui pour le desir qu'elles ont d'entrer en ceste qualité dans quelque maison honorable, dissimuleront fort curieusement cause de quelque mal ou vice qui leur sera cogenite, ou acquis par progrez de temps, comme l'epilepsie, escroelles, verole, empeschement de poulmon & autres temblables, dont on se peut informer à traict de temps, & mesmement remarquer par affiduelle frequentation. Autres aussi qui sont bonnes seruantes & volontaires des le comécement, quand elles se sentent remplies de bone nourriture, deuiennent tant paresseuses, que gasse les
elles veulent donner des reglements aux enfas manuales. à leur desir, ne leur baillant la mammelle qu'à certaines heures. Ce qui est au grand detrimét de l'enfant, qui n'ayant le ventricule grand pour receuoir quantité d'aliment, telle qu'elle Nefamiifoit suffitante pour son entrecié, destreplus fre-mier le quente reiteration: quand d'affleurs le laict e temms des stant de facile cuisson, est plustost digeré, que le infans, temps qu'elles veulent limiter n'est escoulé. Autres se sentans enslez de bonne nourriture deuiennent femmes choleres & chaudes commechiennes, àlarecerche du masse, ce qui es-

T iij

276 Gounernement de l'enfant nouvellement nay. chauffe tellement leur sang, que l'enfant en est brussé plustost que bien nourri& alimeté. C'est pourquoy i'ay cy deuant conseillé, que celles qui sont mariees, soyét permises vier modeste-Quand it ment de la compagnie de leurs maris. Quand aux autres, fi on voit que l'enfant diminue, il anchange. les faut changer aussi bien comme celles qui par trop abondante noutriture, de meilleur suc & plus facile à digerer quelles n'auovent ac-coustumé vienet à auoir des fieures, furoncles, scabie on quelque autre maladie. Car il aduient souvent que de tant qu'elles ont esté bonnes noutrilles au commencement, elles viennent à donner du lai & àleurs enfans fort mauuais & permitieux, dont on les recognoist empirer à veuë d'æll. Ce qu'il faut entendre par vn mefme moven de celles à la garde & noutriture desquelles on aura commis les enfans hors les

> Quelle connexué à la matrice auec les autres parties du corps, & pourquoy elle est appellee animal consup scible of monde.

logis de leurs pere & mere. Car il' vaut bien mieux les chager que de laisser ainsi miserablement corrompre ces corps tendres & delicats.

CHAP. XXVII.

E plaisant labyrinthe dans lequel les germes humains sont promus, à connexion & aliance auec le foye, par les veines: auec le cœur, par les arteres: auec le cerueau, par les nerfs. Et en outre la membrane țiree du peritoire de laquelle cesvaisseaux deferents &preparants, voire mesmes les testi-

As cour. Foye. Mufiles fufpenfoi -

faut aber

Des cornes de la matrice.

cules & cornes de la matrice sont enuelopés, se trouuent fulcis de pulpe charneu e, telle que là se represente vne forme de muscle: à l'aide duquel la semme retirant & esseuant les hypochondres à son pouvoir, peut esseuer la matrice en haut. Et aussi elle à telle connexité auec l'intestin droit, dit bouyau culier omazon, qu'il semble à voir que la tunique qui les separe soit Al'os punexité auec l'os pubis, & axonge adiacente, par les tendrós& ligaments des muscles resserreurs & rabaisseurs, dont cy deu int faisans mention, nous auos dit qu'elle est atachee aux aines pres 4 x lonl'ouale. Et encor principalement auec les lom-bes. bes & espines du dos, au moyen de deux ligaments, qui paroissent estre aponeuroses du peritoire, lesquels se trouuet quelques fois chargez de chair, comme muscles que ie nome plus Cremastelibrement cremasteres, que ceux qui sont este-". uez par les deux costez du conduit. Ces ligamens s'enstendent iusques au fond de la matrice pres de ses cornes. Et au moyen de ces attaches, elle à mouuement & lation tant haut que bas, & est suportee contre le fardeau de l'enfat, durant les grandes agitations, vociserations, clameurs violentes, & port des pesans fardeaux. Mais toutefois elle n'est si estroittement liee, qu'elle n'ait son libre mouuelequel elle monte haut, puis descend bas.

Quelque fois aussi s'auançant de costé & d'autre, comme ont recognu les plus celebres anatomistes Iusques la mesine-

278 Des carnes

ment que le diuin Plazon ayant bien remarqué ce mouvement tant libre & volontaire, à dit

La matrice que c'estoit Zoon Epubhumuticon, vin animal cocu-est animal. piscible, Athenee & Theophraste Paracelse, que c'estost un animal en l'animal, à cause duquel tout le reste du corps de la semme, qui est

Carfede ceite opimeun que la mat ice . A

le petit monde inforieur à esté creé, par ce, come cy deuant à esté dit, que la generation, formation, nourriture & augmentation s'y fair. Et là aussi s'engendrent les pluyes, vents, deluges, vamonde. esclers, tonnerres & tepestes, qui ne font moindre mal à ceux qui ont tels mondes à gouverner, que font les foudres & connerres en ce

Ce pre't monie el aiffi ile à gomuerae,

grand monde. Dont Socrate cognut quelque chose, quand il sentit la pluie qui en procedoit, apres auoir ouy le tonnerre. Et se peut faire que si le Iupiter des idolatres eust eu autant de peine à maintenir son grand monde, comme quelquesvns ont au gouuernement de ce petit muliebre, il eust en fin esté recognu mortel, pour ne pouuoir suffire au trauail.

Mais quoy par & pour ceste partie la femme se fait curieusement seruir, ce qu'elle ne pourroit pas faire autrement, ains seroit mesprisee comme immonde, dont est venu le prouerbe, quand pour specifier vn homme fort infortune, on dit qu'il est plus mal-heureux qu'vne

femme qui n'a point de con. Aussi eftce de cefte Promerbe. partie qu'vne femme reçoit la commodité de sa ianté, au telinoignage d'Hippoc. quand elle est

bien disposee de ses purgations naturelles, & de la ma procreation ordinaires.

Et à l'opposite, alle sit incommodee de diner-Stice.

de la matrice. fes infirmitez, quand ion flus & coulement, culture & portement d'enfans en ses flancs stimologie different trop. Ce que considerant Vagro, il de la femtire l'etymologie de ramina, de faiura. Comme me. estant totalement destince à l'œuure & operation de cette partie.

Son mouvement est double: sçauoir est a- Double nimal & naturel. L'animal est cognu, en ce que la vulue uit les bons o deurs, de sa propre inclination. De telle sorre qu'elle est portee haut, bas, & de costé ou d'autre selon les lieux ausquels elle est appliquee. Mais elle fuit les mauuaises & puantes, se retirant du lieu auquel on les auroit apiliquez.

Le naturel se remarque aux quatre sacultez attractrice, retentrice, aglutinatrice & ex. pulsiue, qui sont celebres en chacune de ses particules:outre & par dessus celles dont nous auons cy deuant faict mention, en traictant de

l'acte de procreation de l'enfant.

Des carnes de la matrice es parties y Contenues. CHAP. XXVIII.

BEs cornes de la matrice font deux particules qui en forme de mam- Definition.
mellons, ou des bouts de cornes qu'on remarque aux teltes des veaux, se voyent de chacun costé prominentes en la partie superieure & exterieure d'icelle. Ne s'estant nature contentee

430 Des cornes de former cest animal, si par vn mesme moyen Cupissisté elle ne l'eust fait cornu, pour monstrer sa viotie la, comme font les beliers ou veaux de leurs cornes: car sa force est en la partie anterieure, ouse fait le viril combattauquel son energie est telle, qu'elle remmollit, debilite & surmon matrice. te en obeissant, de relle sorte qu'il n'y ass vaillant champion & roide cheualier qui ne s'y trouue ramoly & debilité, voire & y allast il du

tout à la couche. Ces cornes sont composez de veines & Composition arteres, done sont faicts les vaisseaux spermatiques des testicules, parastates, & e acula. toires, le tout estant bien fulci de quelque axonge & membranes qui les couure & enuelope.

Les vaisseaux spermatiques des femmes Vaisseaux sont quatre, pour le plus ordinaire, aussi bien spermats comme aux hommes: scauoir est deux veines& deux arteres, deriuez semblablement des grands vaisseaux des veines & arteres descendants. Lesquels veine & artere se joignent de chacun costé par anastomase & ouverture de vaifiaux bouche, puis sinuent, flechissent Erferpentent, blanchissans petit à petit le sang seminal, com me cy deuant à esté dit du corps viril, ne s'y trouuant qu'vne seule difference, c'est qu'estant la voye qu'ils ont à tenir plus courte, il ny à tant de sinuositez. Aussi la semence feminine n'est tant élaboree ny si blanche, & spiritueuse comme celle des hommes.

A l'approche des testicules ces vaisseaux

ainsi composez qu'ils sont de veine & d'artere, Dinifica font vne bifur cation, enuoyans vn rameau des vasfde chacun costé au fond de la matrice, puis leur seaux spes tronc & partie principale est portee au testi-musiques. cule.

C'est des rameaux de ceste premiere branche,à ce que nous pouvons coniecturer, par la Plage de configuration & situation des parties que namesu sper
ture machine & fabrique lors de la formation manique. de l'enfant, que la nourriture est portee à l'embrion, de laquelle il et entretenu & alimenté

au ventre maternel.

Dont est tiree la sentence du Docte Fernel, qu'ainsi que l'homme est tout de semence, sont mour ainsi est-il nourri de semence, qui est celle la ri de fequi coule par ces rameaux spermatiques.

Aussi remarquons nous que le placentum, foye ou gasteau nourrissier, dont les vaisseaux vmbilicaus tirent leur origine, est tousiours situé soubs & à l'endroit de l'insertion de ces rameaux spermatiques, comme soubs leur pro-

totype & au lieu de leur origine.

Quand à l'autre portion qui est portee au testicule, elle ne se trouue y auoir telle inser- Irone en tion, ny tant de sibreus petits rameaux, comme gros rame- il s'en trouue aux hommes, par lesquels ces au sperma vaisseaux spermatiques puissent auoir aussi am- ique, ple communication auec les testicules, comme besoin seroit, pour faire que la semence feminine en puisse tirer & receuoir si pleine elaboration. Occasion pour laquelle elle de- d'Anstrue

Ce qui à donné subject à celgrand Aristose

282 Des cornes d'estimer que la semence de la femme seruoit plus à former les enuelopes de l'enfant, qu'autrement. Et de fait .. se trouue toussours au milieu du tourteau ou foye, qui faict la meil-

leure partie du lict de l'enfant ou secondine autrement ditte arrierefais, au lieu qu'il est mourrissier attaché plus en vn costé qu'en l'autre. (Ce qui est ordinaire. Dont aussi nous auons remarqué entre les signes de conception d'enfant que le ventre s'enste & éleue plus d'vn costé que de l'autre ) vn petit trou respondant au meat & conduit de la corne de la matrice, par lequel la femme rend sa semence, qui ne

Les testicules de la femme sont aussi deux

passe le corps du dit tourteau.

Testinics. en nombre, mais beaucoup plus petits qu'aux hommes. Ils sont molasses spongieux, glanduleux & sinueux, que i'ay remarqué aucunemet aqueus, pour en sortir de l'eau comme en ialissant, quand le testicule est pressé : voire mécorrompu

mes sans y faire incision. La couteur de cet humeur est blanchastre pour le plus ordinaire. Mais il s'en trouue de roussatre & iaunatre, en celles qui ont esté detenuës de passes couleurs, suffocation vterine & fureur de matrice, qui sent mauuais, lequel taint les parties prochaines de couleur iannatre, dont prouienent les cruels accidents, & douleurs facheu-

ses tant de la teste que du cœur.

Leur tunique est forte, dure & membraneuse, non toutefois tant comme celle des testicules gae. des hommes, & y obtient pareil ministere. Car soubs icellese fait l'implantation des vaissede la marrice.

aux destinez à la semence. Et par dessus est étenduë vne autre tunique, qui luy est communiquee du peritoine. En quoy se faict quelque chose qui ressemble aucunement aux ai es des chaunes souris, ou plustost d'vne espece de rets, qui couure la moitié du testicule, à l'endroit de l'insertion des vaisseaux.

La situation qu'ils ont dans le bas ventre, en lieu chaud & humide, ay de beaucoup l'elaboration de la semence. Nature les à colo-Situation quez aux deux costez de la partie superieure de la matrice, pour y enuoyer facilement la matie

re spermatique en temps opportun. Ceste emission est faicte par les vaisseaux dits de leur action eiaculatoires, qui s'eleuent Eiaculaen partie des testicules, & en partie aussi des soires. parastates ou corps variqueus. Qui ayans fort peu de voye à tracer, & ce encor en declif, pour paruenir à la matrice, vont aussi sinuant, capreolisant & serpentant : Puis quand ils approchent fort pres d'icelle, ils se dilatent petit à petit, presque en forme d'vne trompe ou buccine, & s'infinuent de leur bout plus large dans ce vaisseau destiné à la conception. Quoi que par vn pertuis étroit.

Et outre ce,il s'y trouve deux autres petits conduits, vn de chacun costé; qui glif- petits con sans par le corps de la matrice, descendent bas duis sperinsques au col d'icelle, fort pres le sa bouche manque. ou orifice. Par lesquels la semence genitale est rendue lors du coit & habitation que la femme à auec son mari, durant la grosseise. Laquelle donne vne singuliere & presque indicible delectation, à raison qu'elle coule & ruisselle par ces petits conduits qui sont fort estroits & sent bles.

Quand se C'est à l'aide & faueur de cette semence en saist la partie que l'enfant est engendré, quand il auiét generation que l'homme & la semme settent tempessiuement leur temperce & bien dispose semence, l'un quand & l'autre, dans un vaisseaunet. Dont dit Ouide aludant à Hippocr.

Rendez tous deux ensemble & tendez àce but.

Car autrement la conception ne se pourroit Obiettion faire. le sçai qu'er ce i'aurai renugnance des d' Ariflo. peripateticiens sectaires d'Aristote; qui ne veulent admettre deux principes actifs. L'vn prouenant de l'homme, & l'autre de la femme. Ou bien vn principe formel & materiel en l'homme, & le pareil en la femme. Car par ce moyen, difent-ils, il paroistroit qu'il y eust deux principes formels & deux materiels : estant outre ce la forme messee & impliquee auec la matiere, ou pour vser de comparaison, faisant que la matiere, qui en cas d'ouurage artificiel, tient lien de suiect, soit partie de l'ouurier. Mais d'autant que ceste question, seroit digne d'une longue deduction de raisons, plus que ie n'ay deliberé d'employer en ce brief narré. le me contenterai d'y respondre brieuement & comme en passant, remuovant le tout aux chapitres suiuans, ou besoin sera.

Responce Nature n'a rien fait en vain. Elle à formé les pour les parties seminales aux femmes. Cest donc pour principes, engendrer la semence. S'il n'y auoit semence

genitale que du masse, le seul masse seroit engendré. Or la femelle est aussi engendree par vne faculté qui ne se trouue au sang, lequel n'est qu'excrement, con me veut l'Aristote. Et par consequent il ne peut donner la faculté specifique de la semelle. Faut donc conclurre, qu'il y à quel que fruict de la faculté energique qui prouienne de la femme, autre que le

sang, dont tel effect soit induit. Quandà ce qu'ils disent que pour consti-

tuer les deux semences tant de l'homme que de Autre sola femme, pour principes tant formels que ma- lutio pour teriels, il s'en trouueroit trop petite quantité le fais de pour la formation de l'enfant & qu'à cette occasion il faut constituer le sang pour principe materiel & patient. Ils sont deceus en ce, car il suffit que l'estain plus subtil & premiers lineamens soient tirez de la semence, qui est bien suffisante pour ce saire. Tesmoin de ce me serale mesme Aristote, quandil veut que l'enfant ou embrion au commencement de sa formation, n'est plus grand qu'vn mediocre formi. Cequ'il dit aul. 7. de l'histoire des animaux & en la section 1. part. 36. Mais puis apres qu'il est nourri, alimenté & augmenté par le sang y affluant journellement. Or est la semence tant de l'homme que de la femme en bié plus grande quantité qu'vne mouche, dont le corps est plus grand que d'vn formi:ensuit dos bien qu'elle est suffisante à la formatio de l'em brion. Qui en voudra sçauoir d'auantage, lise Galen aux liures de l'art de garder la lanté, ou conclusion il en à doctement parle. Et laissans ces ardues questions, nons tiendrons auec l'escole des

Des cornes

Medecins, que la semence genitale est engendree dans les parties formez pour ce subied: croyant qu'elles n'ont esté faictes & constituez inutilement, mais fort commodément pour la formation de la semence genitale ou sperme qui est suffisant & energique pour engendrer, celle de l'homme interuenant.

Briefue d'Ametion des sexes, tant dece que est selon le monnement ordinarre de nature; que de ce qui excede.

#### CHAP. XXIX.

Ette explication des parties que nature a formezpour la generation tant aux hommes qu'aux femmes, nous conduira comme par la main, à la cognoissance de ce que nous

fons.

desirons.

Carainsi comme en la doctrine d'Euclide,ce qui est droict donne indice de foy & de l oblique. Et en Galen ce qu'est temperé donne argument certain de soy & l'intemperé. Ainsi ce qui à disposition de sexe, selon la re-Diuision, gle plus frequente en nature, nous donnera indice & argument de ce qui est aliené de son

reglement plus vulgaire.

Les fexes establis selon le commun &frequent vsage de celle qui dispose nos corps, dont tous les climats du monde sont pour le iourd'hui habitez, depuis vn pole iulques à Des Hermaphrodus. 287

'autre, sont l'homme, dit en Latin Vir, en Grec mir, & la semme, dicte des Latins mules, Vir. des Crecs gues. L'vn & l'autre aussi sont nommez mez, en Grec anthropos, vsurpant ces deux dictions tant au masculin que seminin Famina. genre, des parries desquels nous auons cy de-

Ceux qui ont deuie des plus frequentes de Homo; ordinaires configurations, sont l'Hermaphrodit, homme-femme, semme-homme, dictions rendues en Grec beimaporpasion andraguni de sens vagunary. Desquels il nous connient traistet service, parement, en faisant & constituant trois especes diuerses.

Quels ont esté les parent d'étermation dins, ou d'à esté nouvri, la fable inuente: de lungs de la nymphe Salman, e qui à esté la cause d'icelle.

### CHAP. XXX.

dit des Latins famina ou lamina & de Poliux ancubinus des Grecestaines ou la unu Selo Paul d'Agine, c'est unhorame nay au

vice de composicion, portant nature d'homme & de femme, denommé de Mercure & Venus dits en Grec bomis alvednes. Desquels il à esté engendré comme seignent les Poètes, don dit Ouide en la Metamorphose. Des Hermaphroaits

Mercurii puerum & dina Cychereide natum, Naiades ideis enutriuere sub antris.

Cuius erat species; in qua materque paterque Cognos: possent, nomen quoque traxit ab illis.

Ce qu'estant rendu François signifie,

Les Matades tades nourrerent soubs les creux Dide, l'enfant conceu de Mercure & Cythere, Dont tel fui le semblant qu'en luy surent tous deux Bien cognus. S son nom prit de pere & de mere.

La fable est telle, Que ce sils de Mercure Fable de & Venus paruenu à l'aage d'adolescence, par Herma. I la bonne nourriture qu'en auoyent faicle les Phiodiuss Naiades, il s'adonna à voyager & estant vaga-

Naiades, il s'adonna à voyager & estant vagabond parmi le monde, il alia en Carie, ou estat paruenu pres vue claise & ly mpide sontaine, il sur veu, a sa beauté remarquee par la belle Nymphen. maeis, qui habitoit en ce lieula, laquelle stant promptement surprise

Amour de lieula, laquelle tant promptement surprise saimacis de son amour, esse se presenta à luy, & auec vn gratieux & folaitre maintien le saluë, luy faisant plusieurs caresses & harangues amourenses, tendantes à sin de l'induire à son amitié. Mais ayant recognu sinalement, qu'il y auoit en luy ie ne sçai quoy d'arrogance & superbe, telle qu'il mesprisoit tous ses vains & muliebres efforts, elle ne desista ce nonobstat

Villeme, de ses brisees: mais voyant que la douceur & courtoisse n'avoit eu lieu en cest outrecuidé courage, elle se resolut à un plus grand effort.

S'estant donc retiree hors de la fontaine, faignant se departir du lieu, elle se cacha dersier vin buisson. Quand Hermaphrodit la veit partie, estimant que ce ne seroit pour faire retour, il despouille ses habits, & se seruane de la commodité de solitude, entre nud en la fontaine pour le lauer & rafraischir, Cequ'aperceupar la Nymphe elle iette ses habits bas, & accourant effiontement vers la mesme fontaine, elle embrasse fermement celuy que elle auoit tant souhaité, & apres auoir par tous moyens de parole, geste, & attouchement tenté son austere & orgueilleux courage, & voyant que par aucun d'iceux il ne pouuoite. stre reduit à son amitié, elle pria les dieux, que leurs deux corps fussent tellement conioinets Mesamor, qu'il n'en fust fait qu'vn. Ce qui luy sut ac- phose. cordé, & lors celuy qui estoit entré homme en la fontaine, se trouua demy-homme. V oyant ce il pria aussi les dieux que tous ceux qui voudroyent se lauer en ladicte fontaine receulient une pareille metamorphole. Cette va eaufe fable est estimee prouenir de ce que les eaux de de la fable la fontaine Salmacis sont fort plaisantes & toutesfois insalubres, de telle sorte que tous les hommes qui en vsent deulennent effeminez. Mais toutes ces choses ne sont que fictions poétiques. Car la fontaine Salmace en Carie est belle, & donne des eaux fort salubres vray fand & saines, dit Rhodigin. Pres laquelle comme la salable. les Grecs enrent ennoyé vne colonie audic lieu de Carie, ils challerent les habitans naturels de ladicte region, qui estoient pour lors nommez Caries & Leleigues, lesquels spoliez de leurs plaisans & fertiles champs, bourgs vilages, & habitations commodes, se retirerent par les montagnes, qui sont fort

Des Hermaphrodies 290

frequentes audit pays, dont failant des incurfions sur les Grecs, ils leur rendoient toute la contree inutile, iusques à ce que par la frequentation qu'ils eurent ensemblement pres l'adicte fontaine Salmacis, de l'vfage de laquelle ils ne se pouuoient passer, ny les vns, ny les autres, les barbares furent rendus, de feroces &agrestes qu'ils estoient, plus gratieux & amia bles, par l'humaine conversation qu'ils eurent auec les Grecs.

Metamor phofe.

> Tant finallement que descendants desdictes montagnes ils contracterent alliances & mariages ensemble, habitans la region communement, laquelle se trouua assez fertile pour les nourrir tous, dont l'eau à esté dicte auoir fait l'Hermaphrodit, non par impudicité, mais pour auoir ioinct d'amitiéle barbare & inciuil, suec le Grec gratieux & courtois.

Cause de Herma porodit.

> Explication des Hermaphrodits par les descores des Poeter,

> > CHAP. XXXI.

Ais laissans les fables Grecques, nous expliquerons plus amplemet l'occasion pour laquelle l'Hermaphrodit est attribué à Mercure & Venus, en ce chapitre auquel par

discours d'Astologie nous assignerons la cause d'ice vy, & remarquerons seulement en ce lieu, que le reste du corps estant bien & naturellement formé selon la commune reigle de nature, les instruments ou particules servantes à l'vn ou à l'autre sex e, sont tellement configurez, qu'on ne peut distinguer, si on doit dire du subject qu'il soit homme ou semme, dont parlant lean Soter d'vn Heimaphrodit qui estoit dedans vn baing d'eau tiede, il dict.

Me vir Mercurium, sed dicit fæmina Cyprin, Vtriusque geram symbola qued generis. Non temere buc igitur posuerum bermapbroditum Me ambigui sexus, balnee in ambiguo.

Et pour la version Françoise.

Cypris me nomme femme, Hermes homme me dit, Mon corp. estant noté, de tous les deux ensemble. Ce n'est donc sans raison, qu'ils m'ont Hermaphrodie Wis en ce baing, dons l'eau, est chaude & froide essemble.

Ouide aussi au liure quatriéme de ses metamorphoses, traictant ex prosesso de la mutario ou aliément de corps d'Hermaphroditus &

de Salmacis dit.

Nec duo sum nec sorma duplex nec sæmina dici, Nec puer vi possu, neutrum & virumque videiur.

La version Françoise porte.

La forme est double mais il sue font deux ensemble, Ny fils, ny fille aussi, ny deux, ny vn ressemble. Pulice ancien Poëte à fait cest epigrame d'vn Hermaphrodit.

Cum mea me genitrix gravida gestaret inaluo, Quid parerer fertur consuluisse deos. Mas est Phœbus ait, Mars fœmina, inuoque neu-

trum:

Des Hermaphrodits
Cumque for am natus Hermaphroditus eram.
Querenti lethum: Sic luno ait, occidet armis,
Mars crince, Phæbus aquis: fors rata queq; fuit.
Arbor ohumbrat aquas, afc-ndo, decidit enfis
Quem tuleram, caful labor & ipfe super,
Pes hesit ramis, caput incidit amne, tulique

Ce que i'ay rendu François ainsi qu'il ensuit.

Fæmina, vir, neutrum, flumina, tela, crucein.

Comme ma mere enceinte, me portoit dedans elle,
Print des hauts dieux conseil, sur son enfantement,
Phœbus dist cest vn maste, & Mars vne semelle,
Iuno dist il est neutre, croyez le fermement.
Mais lors que se sortis de ses clouaistres sombres,
Androgyne ie seus. S'informant de ma mort,
Iuno dist par le ser, il ira soubs les ombres,
Mauors par le gibet, & Phæbus par l'essort
Du dieu porte trident. Le tout sui veritable.
Vn arbre ombrage l'eau ou ie monte soudain,
Mon glaiue tombe bas, moy dessu miser able,
Et par le pied pendant en vn rameau hautain.
Mon chef se plonge en l'eau, Si bien que par ortune.

Homme, neutre, & femelle, i'en dure du couteau Le violent effort , & celuy de Neptune, Puis souffie la croix , outre le glaiue & l'eau. Dinission des Hermaphrodits selon Leonidas O quel ordre sera tenu en l'explication d'iceux.

## CHAP. XXXII.

L y à quatre especes d'Hermaphrodits selon Leonidas, que Paul d' Ægine approuue, puis qu'il l'alegue Hermasappartiennent aux hommes, & vne semmes. Aux hommes le sein de pudica. é

appartiennent aux nommes, de vie aux femmes. Aux hommes le sein de pudica. é (dit-il) ou nature muliebre se maniseste à co- sté du membre viril, ou soubs iceluy dedans le scroton, ou au dessus, la troissesme quand sans aucune forme d'ovale muliebre il y à audict scroton va pertuis par lequel l'vrine est renduë. Aux semmes les parties genitales viriles sont quelques sois trouuez en la partie superieure de leur nature, y ayant la verge & deux testicules, rarement on en à veu d'autre sa-con.

Il est fort dissicile, que ceux qui commencent les premiers à traiter d'vn suiect, puissent rendre vne dissinction certaine ou diuise l'ausion parfaicte. Ce qui est aduenu ici à Leonisheur.
das excellent autheur & ancien, lequel à diuisé
les Hermaphrodits, ainsi qu'il les auoit peu
rémarquer, sans faire aucune mention des
Gynanthropes. Sinon qu'on voulust dire pour
l'excuse, que n'en ayant notice exacte il ne les

V iiij

vouloit comprendre soubs ce genre:mais nous ne trouuons qu'il en air traicté separément. Quoy que ce soit pour plus facile intelligence nous en traicterons à part, comme deuant à esté dict. Scauoir est faisant chapitre distinchement & separé de vrais Hermaphrodits.

Or d'autant que les histoires anciennes, Premierre ne nous ont designé, si ceux lesquels sont mis espece d'a en auant, essoyent complets en l'un & l'autre Hernaphrouss.

sexe, soit qu'ils n'yayent prins garde par negligence, soit qu'ils les ayent euz en horreur par le conseil de leurs aruspices.

Nous traicterons de ceux là premierement, les prenans pour tels qu'ils les nomment scauoir est pour ceux de la premiere espece, la-

quelle porte le nom du genre.

Puis dirons de ceux ausquels pour leur enfance on n'a peu remarquer quel sexe estoit

plus valide.

Et finalement de ceux lesquels ont tiré vsage de tous les deux, se servans commodement de toutes les deux parties que nature auoit formez en burs corps.

Histoires de plusieurs Hermaphrodus raportez par les anciens autheurs, desquels ils n'ont certainement designé la perfection en l'un ou l'autre sexe, es du changement des opinions des hommes pour le fait de ces animaux. Des Hermaphrodits.

295

3.

5.

6.

Messale & C. Licinie tenans le Consulat Romain, sut trouué vn Hermaphrodit en V mbrie, aagé de douze ans, lequel sut incontinent fait mourir par le conseil des Aruspices.

Le pareil a 'uint à celuy qui nasquit à Lune 2. sous le Consulat de L. Mettellus & de Q. F.-

bius Maximianus.

P. Affranius & C. Fuluius, ficent noyer

vn demi masse, né au champ Ferentin.

Sous C. Domitius & C. Flaminus Confuls vn genie né au champ V essane sut ietté de dans la mer.

Ce'uv lequel fut trouvé fous L. Aurelius & L.Cecilius Confuls au champ Romain augé

de huict ans, fut precipité en la mer.

Sous Q Metellus & Titus Didius vn

dy phue fut submergé.

Durant le Consulat de C. Cornellus Lentulus & de P. Licinius, en sut trouvé vu qui

semblablement fut ietté en la mer.

Mais ceste seuerité Romaine n'a tousiours hancecontinué enuers ces pauvres creatures, car en ma de va
fin on à permis de les nourrir. Voire mes vent et l'ent venus insques là de mutation, que C.Pline au troissesse chap. du septies se liure de son
histoire naturelle, dit: Organna reresque sexus,
quos hermaphrodus, olum Androgynos l'ocatos. co m
produeus habros, at nunc in destrus C'est à dire,
En fans sont engendrez de l'un & l'autre sexe,
lesquels nous appellons Hermaphrodits, au
temps passé nommé Androgynes, & estimes pour

prodiges, qui maintenant sont reputez à delices. Iusques la que C. Neron Empereur faisoit tirer le chariot sur lequel il estoit porté,

par quatre cheuauxHermaphrodits, qui auoyét esté trouuez au territoire de Trier. Dit le mesme Pline au liure 11. chap. 49. de saditte histoire naturelle. Se glorissant que non seulement ce qui estoit né au monde selon l'ordre naturel, mais aussi ce qui y estoit outre le cours ordinaire de nature, estoit destiné à son service.

Lycostene au liure de ses prodiges raconte, qu'à Sinuesse nasquit vn enfant Hermaphrodit.

Le mesme raconte qu'au champ Sabin vn enfant sut trouué exposé en public, lequel auoit les parties genitales tellement disposees, qu'on ne pouvoit cognoistre s'il estoit masse ou femelle.

L'an 1519. à Zuric en Suisse, vn Hermaphrodit nasquit, bien formé au dessus de l'vmbilic, mais autour dudit vmbilic, il y auoit vne masse de chair rouge, sous laquelle estoit vn sein muliebre, & au dessous en lieu conuenable vne nature virile, Ruefliure 5 chap. 3. de la conception & generation.

fait sur le liure de Galen, de arte, escrit avoir veu vn enfant, lequel avoit vn membre viril, des testicules, & mesmement vne nature ou

sein muliebre.

3.

Histoires desenfans Hermaphrodits, disquels le parfait sexe n'a peu estre remarque, à raison de leur bas aage & mort subite.

### CHAP. XXXIIII.

Loudun distant de deux lieux ou enuiron de la Haye en Flandres, il y à vne sepulture où est ceste epitaphe

Illustis Domini Florentii comitis Holandia silia, Epitabhe. Cuius mater suit Mathildis silia Henrici ducis Brabantia, fratrem quoque Habust Guillelmum Alemaniae
Regem. Mcc prasata domina Margareta, anno salutis
1276. Atatis sua anno 42 losa die parasceues, hora nona Notta ce
antemeri diem, peperit infantes viuos promiscui sexus miracle.
trecentos sexaginta quatuor: Qui postquamper venerabilem episcopum Guidonem Suffraganeum, presentibus
monnullis proceribus of magnatibus, in pelui quadam
baptism sacramentum percepissent, of masculis Ioannes, seemelis vero nomen Helizabeth impositum suisset,
ipsorum omnium simul cam matris anime ad Deum eternaliter victure redierunt, corpora autem sub boc saxo
requiescunt.

Haclege mox animo stupefactus lector abibis.

Cest Epitapherendu François est tel.' La fille de l'illustre Seigneur Florent Comte de Holade, la mere de laquelle à esté Mathilde 193 Des Hermaphrodits.

fille de Henry Duc de Brabant, à aussi pour frere Guillaume Roy d'Allemagne. Ceste dit-Quelques te Dame Marguerite l'an de salut 1276. an de son aage 42. le iour mesme de Ieudy absolut ment que ce fut en l'an neuf heures deuant midy, à engendré entans viuans de l'vn & l'autre sexe au nombre de #213. Tetrois cents soixante & quatre. Lesquels estans en un bassin, apres qu'ils curent receu le sacre-France Charles le ment de baptelme, par le venerable Euesque Bil. Monsieur Guidon Suffraganee, en la presence de plasseurs Potentats & grands Seigneurs, ou fut imposé aux masses le nom de Iean, & aux femelles le nom d'Helisabeth, les ames d'iceux tous, auec celle de la mere sont retournes à Dieu, pour y viure à perpetuité, mais leurs corps reposent sous cette pierre.

Passant lis tout ceci, sans doute in penfee, Quand tu departiras feras tout estouné.

Cause ven putee de

Cela nous est representé par Adrianus Iunius, en son liure intitulé Batauia chap.20. se miracle, qui subioinct cette clause. Elle auoit inuectiué vne pauure femme, laquelle ayant engendré deux enfans, qui lors pendoyent en ses mammelles, les succans depart & d'autre, s'estoit presentee à laditte Dame Comtesse pour auoir l'aumoine. Cette Princesse dist qu'elle auoit conceu telle lignee par adultere, deniant qu'il fust possible que d'vn seul mari deux enfans d'vneventree peussent estre engendrez. La pauure femme appellant Dieu à tesmoin de sonentiere pu licité, pris son createur qu'il donnaît à cette Princesse lignoe qui esgall ift en nombre les iours de l'annee, si l'honneur de son intemerce chasteté deuoit demeurer ferme. L'euenement du fait est dit auoir approuué l'authorité de la foy, dont porte tesmoignage l'epitaphe & la pierre posee sur le lieu de la sepul-

L'an mil six cens à sainct Seuer prés cette ville de Rouen, la semme d'vn nommé Roland accoucha d'vn enfant qui auoit marque des deux sexes, & sur la question du baptesme, sçauoir s'il seroit presenté pour fille, ou fils : Ils observerent par laquelle des natures il rendoit l'vrine, voyant qu'il l'auoit rendui par le conduit muliebre, il sut baptisé pour fille, & ne sur iouissant de longue vie. Cest enfant sur recen par Catherine Mahom obstetrice qui me l'a ainsi affermé.

Histories des Hermaphrodus parfaus, qui fesuent tirer plage de l'un & l'autrefexe.

# CHAP. XXXV.

V and à ceux lesquels sont designez auoir eu leurs parties genitales tant viriles que muliebres, tellement complettes & decentement constituees, qu'ils

ont peu accomplir & parfaire les œuures naturelles, tant agissant auec les semmes, que se submettans aux hommes. D'iceux le pere Adam à esté le premier, à ce qu'on peut inferer du dire de Moyse en la Genese, où il dit qu'an 300 Des Hermathrodits

sixiesme iour Dieu crea Adam, masse & semelle, & que par apres la femme fut divisee & separee du corps d'Adam , pour luy estre en aide, d'autant qu'il n'estoit bon qu' Adam fust seul. Ce qui est aussi designé par ce qu'il appelle Eue chair de sa chair & os de ses os.

5. Assgumapriroaus.

A quoy astirulant saince Augustin auliu. sun approu seiziesme de la Cité de Dieu , dit qu'il y à au monde quelques animaux qui participent de I'vn & l'autre sexe, lesquels doiuent estre appellez Hermaphrodits ou Androgynes, toutefois il afferme que ceux la sont en fort petit nombre, autquels les deux natures soyent tellement complettes, & si decentemet formees, qu'il soit beaucoup difficile de cognoistre par l'inspection d'iceux le nom du sexe qu'ils doiuent obtenir, & qui leur doit estre attribué.

> C. Pline fait aussi mention au liure septiesme chapitre vingt deuxiesme de son histoire naturelle d'vne relle nature de personnes, disant ains: Au pays d'Afrique, peu au delà des Naufamones, à costé des Mocliens leurs voifins, se trouvent les Androgynes, lesquels ont l'vne & l'autre nature dont ils se seruent à l'habitation mutuelle qu'ils ont les vns auec les autres, faisant une mesme personne ores office d'homme, ores office de femme. Aristore adjouste que leur mammelle dextre est comme celle d'vn homme, & la senestre comme celle d'vne femme, voila que Pline en dit.

7 7"5 d s Haran. porchais.

De cette nature sont les lieures, lesquels

Archelaus comme aussi le commun des chasseurs (dit Liebaut) tiennent pour certain qu'ils sont Hermaphrodits, ayans l'vn & l'autre sexe complet. André Mathiole n'est pas de vienne de leur fœcondité, parce qu'on ne les voit point diminuer pour le grand nombre dance des qu'on en prend tous les sours, ains semble que seures. les malles facent des petits aussibien comme les femelles, cette facondité depend seulement de la femelle: Qui comme dit Aristote au liure fixiesme de Historia animalum, chapitre 33. estant pleine elle superfæte, & n'est si tost deliure de ses petits qu'elle ne retourne cudain au masle, & ne se face remplir, ainsi fait des petits tous les mois, non tous en vn coup, mais à plusieurs parts & par iours interpolez, & est si faconde qu'elle soit pleine ou qu'elle allaicte ses petits, elle ne laisse d'endurer le masse. La verité de cecy peut estre cognue par l'anatomie. L'av dissequé plusieurs lieures certaine. aufquelsi'ay trouné les marques des deux fexes.

A cette opinion de Liebaut se raporte celle d'Aleschamps, lequel dit avoir dissequé plu-sieurs lieures ausquels il à trouvé deux sexes complets, de sorte qu'vn peut couurir vne femelle, & estre counert du masse. I'ay cogneu vn Hermaphrodit lequel estoit de sexe obsequieux des femmes, occasion pour laquelle il fut marié à vn homme, auquel il engendra quelque fils & fille,& ce nonobstant il auoit accoustumé monter sur les chambrieres & engendrer en icelles, Momanus la. 1.cha. 6 de I beoria Medicine.

D'Alef-

Des Hermaphrodits.

A telles personnes les loix, & prudents Madeinjee giftrats instrumens emergiques d'icelles, commandent choisir l'vn ou l'autre sexe. Scauoir est celuy auquel la t rillation & mouuement de nature s'incline & eschauffe d'auantage. Apres l'auoir esleu ils deffendent b'en expressement, d'outrepasser les rits coustumiers, & vsages d'iceluy, pour fuir les abus qui pour-royent estre commis tant par tels corps monftrueux, que sous pretexte d'iceux. Et s ils cognoissent que quelque contrauention ait esté commise à leurs sentences & arrests, ils punissent les delinquants, voire mesme de mort, comme d'vn crime capital.

> L'opinion qu'à este Auicenne de la conformation des Hermaphrodus, n'est aprounce.

#### XXXVI CHAP,

Vis que nous auons remarqué par les histoires, qu'il s'engendre desHermaphrodits, il faut maintenant recercher, quelle est la cause de leur formation. Aui-

Orinier cenne respondant à cette question dit qu'ils A 141cenist.

sont procreez à raison de l'impurité de la vulue, qui y est trouvee lors que la conception est faite, depuis le huictielme jour suivant la purgation menitruale, iusques al vnziesme.

Anicen trompé.

Mais il semble à voir que ce grand personnage se soit trop arresté au nombre des iours,

& ainfi

& ainfi aye vould inftituer vne reigle trop generale. Car posé le cas que le huictiesme iour passé, la vulue ait desia commencé à serendre impure, se remplissant de quelque humeur superflu : Que ce huictiesme d'auantage eschaye für le decours de la lune, lors qu'elle à moins Hypothes de vigueur, comme il est certain que la plus part des femmes d'aage mediocre se purge sur la pleine lune, comme cy deuant à esté dit de la sentence commune prinse d'Arnaule de ville neufue.

Pleme lune de fry purge la frame arger, En pounelle la seune, est deuement purger.

Par ainsi que ces trois choses concurrent: Conclient que la femme en laquelle l'Hermaphrodit doit par suppeestre engendré, soit d'aage mediocre, voire de suiss. l'aage commençant à se passer, comme sur les quarante ans. Que cette femme air eu ses purgations enuiron la pleine lune, & qui plus est quelque peu vitieules. Et que le huictiesme · iour eschaye pres du declin de la lune, voire mesmes pres de sa consunction, il ne deuoit toutefois determiner en general, pour toutes ba à de femmes. Car aux iennes le huictiesme iour es- sens cher fur la pleine lune, aux plus vieilles fut la de la lance nouuelle, saisons ausquelles elle à plus de vigueur pour regir les parties submites à sa domination.

D'anantage il n'est consonant à la taison qu'il y air pareil effect de la nouvelle & pleine lune. 11 ne falloit donc defigner vn certain Conclusion temps & nombre de iours, sans y adiouster quelque distinction. Mais fi cela n'alieu aux icunes

Des Hermaphrodits. 304 ny aux vieilles, il en peut encor auoit moins, en celles mesmes desquelles le huictiesme eschet sur la quatriesme quadre de la lune. Cas Raifos sur si la vulue en ce temps le troune fort impure, l'impunt la semence genitale quoy que recene dedans icelle ne pounant auoir aucune adherence contre ses parois, pour de là tirer sa nourriture, voire mesme la faculté cooperante & coadiunante laditte semence, laquelle s'acquest per contastum de la vulue qui ne luy estant concedee, elle demeurera inutile & recoulera auec lessistes humans sancas la tampare la tampare. lesdicts humeurs superfluës aduenant le temps des purgations. S'il n'y en à si grande quantité qu'ils n'empeschent l'adherence, mais seule-ment qu'ils inquinent & offencent le sperme, Caufe de mole ou maunais lors que le viril & feminin concurrent ils se messent & brouillent parmi, vne mole autrement dit des François faux germe ou mauuais germe, ou bien quelque enfant mutilé pourra ' estre engendré. Ou s'il y en à si petite quanti-té qu'elle ne puisse empescher la decente confi-Caufe des maladies guration, quoy que messee parmi ledit sperme, bereditail'enfant maladif sera procree & engendré non pas vn Hermaphrodit. Ce qui est bien designé par Hippocrate & Galen en plusieurs lieux, re-digé mesme en ordre par Liebaut au liure des maladies des femmes, qui attribuent la vitieuse conformation au vice de la matiere, telle que sont ceux cy dessus, nonpar la constitution de l'Hermaphrodit. Ce que mesmes pourra estre facilement colligé par cest argument. La bonne formation dépend de la sincerité de dremit la matiere & bonté de la faculté. Or il y à for-

mation parfaite. La matiere & faculté sont donc bonnes, & n'ont esté empeschez par aucune matiere superfluë & nuisible, qui ait peu alterer ou cohiber leur action:

L'obiection peut estre telle que celan'est parfait, qui excede, ainsi veu qu'il y à excez en la formation de l'Hermaphrodit, il ne sera reputé parfair. Mais pour responce à cela, nous ne considerons en ce lieu cette exacte supputation geometrique, ains la decente formation des parties, laquelle estant deuëment faite en vn Hermaphrodit, ayant vn sexe parfait. Ce qui est supernumeraire demonstre plustoft excez de perfection de la part de la matiere & de la part de la faculté ou autrement dire de la forme, dont quelque chose outre le but vulgaire & ordinaire à esté creé. Tant s'en faut que pour la superfluité congeree en l'interiour de la vulue, depuis le huidiesme iour insques à l'vnziesme il y ait eu deffaut à la forma-

Aussi l'opinion du bon Auicenne n'est d'apieres suivieen ce, non plus qu'en ce qu'il attribue ne reiche la generation des masles, au temps qui s'escou- pour le vous le depuis que les purgations sont cesses, iuf-reté des ques au cinquiesme iour. Et la procreation sexes, des femelles, au concept fait depuis le cinquisme insques au huictiesme. Car combien que cela aduienne aucunefois il n'est connenable ce nonobstant d'en faire reigle genorale.

L'oppinion de Leumus Lemnis s pour la generation des Hermaphrodits, reieftee.

> XXXVII. CHAP.

Raifons pour Aus cenne.

Euinus Lemnius au liure premier chapitre 9. De occulis rerum mir acu-lis, s'euertuë d'aleguer raisons pour Auicene. Disant que apres le huidiesme iour le sang affluë promi-

cuement à la matrice, en laquelle la semence pour lors receuë, est renduë vagabonde par icelle, ne pouuant adherer d'aucun costé, mais demeurant au mileu comme suspenduë, prend force ores du costé deutre, où se font les masles, tantost du senestre, ou se font les femelles, ainsi conioignant les forces muruellement empruntes de l'vne & l'autre partie, vne chose promifcue, est engendree, qu'elle est l'Hermaphrodit, qui emprunte le nom d'Hermes & de Just Venus. Quelquefois aussi ce maunais concept de coit. (dit-il) se fait d'une vitiense disposition, lors qu'en l'habitation & coit, l'homme est

Olmissier couché dessous, & la femme dessus. Mais le de Levins. bon homme ne dit comme ceste semence flu-Auante par le milieu de la matrice, qu'il tient à ce que le puis imaginer large & vuide commelaboussole d'vn pilotte, à ce que par ce moyen elle donne fort libre lieu de mouue-

ment à son aiguille, pour s'esgayer çà & là, se

107

cournant vers le pole artique. Car fans cette avents adherence ny le concept, ny la nourriture, & encores moins les enuelopes, lict, ou scondine, que nous appellons, ne se penuent saire, aussi la semence receuë la matrice se resserre en tout, ve agat per contaction.

Celan'aduenant il est necessaire que la semence enuelopee par les humeurs superflus & empeschee d'adherer à la matrice, pour les causes aleguees au chapitre precedent, demeurant inutile & plustost à charge & trauail qu'à profit, recoule auec lesdittes humeurs superflus, la

purgation menstrualle suruenante.

Quantala fituation viticule par luy mile & facion en auant, ie ne luy opposeray l'Aretin pour sa pour la fifordicie. Ouy bien le sieur de Montaigne en ses toation. essais sur les carmes de Virgile, qui veut ( dit il ) parler à descouvert & estre plustost masqué en ses actions, qu'en ses discours. Lequel prend vnejfemme de costé & d'autre, voire mesme estime qu'à ce moyen le fait de la generation en reuflisse plustost, mais son authorité soit nulle', il est trop babillard pour faire quelque chose de bon , aussi ne pent il tamais engendrer qu'vne fille, au moins à ce qu'il dit, ce sont œuures naturelles ou l'action vaut plus que le parler. Ayons fur cela recours à la raison qui Qualfe veut, qu'en quelque maniere que la semence ception. puisse estre introduicte en mesme temps que la femme rend la sienne, la matrice estant bien disposee, la conception se face bonne vtile & convenable.

Des Hermaphrodits!

308

Bergtion.

Et ne vaut à cela d'aleguer que l'exception n'est faite si facilement, car ainsi qu'il se trouuerra des hommes qui leueront vn fardeau ou pesant de quatre vingt liures, plustost & plus facilement qu'yn autre n'en leuera vn de cinquante liures pelant. Aussi se trouverrail des matrices, dont la faculté sera telle, qu'elles tireront la semence, quelque situation qu'on leur puisse donner, plustost que d'autres n'en pourront faire leur profit, quand elle leur sera infu-Se en toute situation qu'on leur pourra souhaitter. La conception est plus facile en l'vn, Frames mais elle n'est impossible en l'autre: car si la de la ge- tempestive mistion est vne fois faite', & que l'adherence soit ensuivie, il est necessaire que la conception & generation soyent effectuces ainsi se trouuent ces raisons inutiles pour le fait de la conception des Hermaphrodits.

> Opinion d'Empedocle pour le fait de la semence, procedante tant de l'homme que de la femme, pour engendrer l'Hermaphrodit.

> > CHAP. XXXVIII.

rance des parties.



Mpedocle refere la varieté des sexes, & similitude auec les parents, aux petites particules des parties de ceux qui engendrent. Car il veut que tonces les parties du corps humain concurrent à l'acte de la geneéatio, non pas pour y sugerer & fournir vn suc, ou sang bien elaboré seulement, mais pour y transmettre & enuoyer de la propre substance & petits mor ceaux d'icelles, tiree & arrachee par l'agittation, laquelle se fait au coit: Et est (dit-il) ce qui donne plaisir & delectation si grande, quand le sperme est iecté, que ces particules pressent les vnes les autres, à qui sortira plus tost.

Et tost apres qu'elles ont esté receuës de la vulue, elles se reunissent en semble pour former le corps. Si d'icelle il en est cause plus suruenu de la part du masse, vn sils est en-course gendré: Si au contraire, l'excretion à esté plus copieuse en quantité & qualité de la part de la femme, vne sille est formee. En consequence de ce nous dirons de son opinion, que si la grande quantité de ces particules descendantes des parties genitales de l'vn & l'autre sexe, égale en portion & facultez, elles donnent cause de la formation de l'Hermaphrodit. Ce qui est bien conforme à la raison & l'opinion du sage Hippocrate dont nous parlerons cy apres, s'il se pouvoit faire ainsi qu'il l'imagine.

Mais il n'aisigne les meats & conduicts par Empedacle lesquels tels petis morceaux sont tirez de cha-accusé de cune desattes parties, & portes aux vaisseaux neglegenciaculatoires. Et combien qu'il puisse estre ce. dit pour luy, que tout le corps est perspiparable & transmerble. Cela doit estre enten-pedacle. du pour les esprits, lesquels peuvent auoir Risponce. mouvement libre par le corps, ou pour ce que l'Hippocrate appelle Adulon diapnoin,

X iiij

Des Hermanhredits. 310 c'est à dire insensible transpiration, laquelle se fait pour l'enacuation des excremens demeurez de la troisiesme cuisson, lesquels sont dissipez par l'air. Mais il à recognu cette designation & expression de meats & conduits, qui ne se trouuent veritablement , auffi difficile à declarer, comme l'eschelle par laquelle il pretendoit Ambition monter aux cieux, à fin d'estre constitué au d. Empedonombre & rang des dieux, luy fut forte à trouuer , quand pour y paruenir il se precipita dedans le profond gouffre, & ardante fournaise d'Æthna, pour apres la consumption de son corps, faire en force, que par la force de l'obscure sumee montant haut insques à perte de la veue des spectateurs, son ame fust portee au ciel. Le corps à la verité ne tarda gueres à y estre consommé, ce qui fut recognu par vn de les patins de cuiure, qui fut reietté par le gouffre du feu, qui le revomit tost apres du lieu auquel il s'estoit precipité, mais ie croy que l'ame de cest ambitieux & temerairePhilosophe, ne peut trouuer cette eschelle desiree pour

Signe de la mort d'Emp dople.

Lyonie.

die.

monter au ciel, non plus qu'il à peu trouuer les conduits & passages qui nous sont par luy aleguez pour la transmission de ces petites particules duquel parlant Horace au liure De ante poerica, dit en ces termes:

- Deus ummort alis haberi

Dum cupit Empedocles, ardensem friesdus Etnam profilit. -

Ce qu'estant verti en François signifie. Empedacle penfant fe faire Dieu nommer, Dans le four de Gibel fir fon corps confommer.

Opinion de Democrate touchant la generation de l'Hermaphrodie, qu'il auribee à la mistion imparfaicte des semences.

CHAP. XXXIX.

Emocrite qui accorde que par la mistion des semences, tant de l'hom me que de la femme, l'enfant soit cause se-engendré dedans la matrice: assigne lon Dome-la cause de l'Hermaphrodit à ce que crise.

le sperme de l'vn & de l'autre soit de telle facon ietté, qu'il y ait plus de temps que besoin n'est interposé entre les deux excretions, de forte que à raison de cest interstice, la mistion des semences n'ait peu estre decentement & suffisamment faicte. Car lors (dit-il) les parties Monfire. sont formees de l'vn & l'autre sexe en mesme subject, voire mesmen ent il advient aucunefois qu'vne partie, qui doit estre en vn lieu pour la fituation naturelle, soit formee & situee bien loin d'iceluy, & monstrueusement constituce.

Mais en ce il destruit la vertu des principes par luy posee. Car si par decente mistion des semences, faicte apres conuenable & tempestine excretion, ou il attribue si grande titil - contre Em lation & volupté, que pour l'excez d'icelle les pedocle. hommes sont surprins comme d'vn accez d'epilepsie, leur dessaillant en peu de temps voute Epilepsia force & vigueur, la formation est faicte, com- costa.

Des Hermaphrodits 411

ment pourra estre engendré l'Androgyne, ou la crase & mistion n'aura esté complette? Veu que ce n'est vn corps imparfaict, mais qui à

perfection d'vn lexe & plus?

Stee.

Si pour sauuer l'authorité d'vn si grand Philosophe, on dit que la mistion est faicte, Raion mais pour l'interposition du temps suruenu en tre les excretions des deux spermes, elle à esté pour Empidecle. imparfaicte & non du tout complette, dont seroit aduenu que nature n'ayant peu attaindre le vray but qu'elle s'estoit proposé, à faict ce qu'elle à peu, sçauoir est l'Hermaphrodit. La responce sera vitiense en ce, comme nous auós Cette vei- cy deuant dit contre Auicene, qu'il n' Tà defor reie-fant foit de forme, soit de matiere, en la generation de l'Hermaphrodit, mais plustost vn ex-

D'ailleurs voyez ie vous prie, combien d'absurditez suiviroient, si cela estoit accordé. Ab abser. Il se faict beaucoup plus d'excretions de sedo argu- mence en temps interpolé, qu'en vn melme instant: Ce qui sera facile à cognoistre & remarquer, considerant les diuers temperaments, affections, volontez & dispositions des hommes & des femmes conioinats ensemble en ceste action. S'ensuiuroit donc qu'il y auroit beaucoup plus grande quantité de moustres & Hermaphrodits engendrez, que d'enfans bien formez, ce qui ne se trouve.

Opinion d' Aristote touchant la generation des Hermamaphrodits & semence feminine veiettee.

> XL. CHAP.

Ristote au liure quatrième chap. 4. de la semence des animaux touchant ce-paries aufte matiere dict: il y à mesme cause des treastore.

parties superflues & outre nature, que de la generation des gemeaux, car desia la cause en est aduenuë en la conception, sçauoir est, s'il se trouue plus de matiere qu'il n'est conuenable, pour la decente constitution de la partie. Air si aduient il, ou que la partie soit renduë plus grande qu'il n'est raisonnable, comme par manière de parler le doigt, la main, le pied, ou quelque autre choie des mébres exterieurs. Similan; Ou que le concept estant divisé plusieurs particules sovent formez. Comme aux fleuues les circonuolutions des eaux sont redoublez. Car il aduient en ce lieu, que l'humeur qui est porté, & en coulant excité, s'il rencontre quelque chose, il est divile, & d'vne constitution en sont faictes deux qui gardent vn mesme nom. Le pareil dequoy advient aux conceptions, ou les parties superfluës surcroissent fort prochaines, mais aucunesfois elloignez, pour le mouuement du concept, combien que laredondance de la matiere est rendué ou elle

Des Hermaphradies s'adonne, mais elle reçoit la forme de ce dont

Voila l'opinion de ce grand Philosophe,

lequel curieux de ne constituer qu'vne semen-Polonté ce feconde, sçauoir est la virile, deniant qu'il y ait semence generative & fetonde en la femme pour y conferer quelque chose, seulement luy attribuant quelque excrement inutile à ce. Et apres auoir en plusieurs lieux blasmé Empedocle, accusé Democrite, & s'estre tacitement departi de l'opinion du diuin Platon son precepteur, & de l'authorité de ce grand secretaire de Nature Hippocrate, ayme mieux ici reietter la cause de la formation des gemeaux & parties supernumeraires, à ie ne sçay quelle fortuite descente, qui se faict lors que la semence virile est receuë en la vulue feminine, pour quelque obstacle qui causera diuision en icelle. Mais quel il oft, il ne le declare ny exprime.

C'est vne chose bien certaine, que si quelque corps est opposé à l'eau descendante en vn en partie. se une, le vortice faisant, l'eau sera diuisé en deux, demeurant tousiours telle, & de mesme

nature qu'elle estoit. Mais quel sera cest obstacle en la vulue; ou il n'y à de cornes, cellules, ou causes p- divisions comme aux matrices des chiennes

pose à la & truyes? quand plustost elle est polie & vnie, si m'ayant aucun corps cohibé en soy, pour occurrer à ceste semence lors qu'elle fait son entree? Certainement nous n'en pouvons imaginer autre que le sang constuant (comme second

principe qu'il veut estre ) pour la generation,

Des Hermaphrodits-

lequel s'opposant à la semence est cause de sa diuision. Ce qu'admettans, nous voyons cest excellent personnage retomber en pareille cau se de reprehension, & subiect à resoudre les mesmes arguments qu'il à faicts contre ceux errems qui attribuoyent la cause masculine à la chaleur ou disposition de la vulue excipiente. Car referant cela à la cause de l'intemperature c'est plus que d'accuser l'intemperie mesmes. Or le sang confluant à la matrice soit pour la nourriture de l'enfant au temps du concept, soit pour estre repurgé & ietté par les purgations naturelles, est cause des intemperatures de la vulue, qui est vn corps membraneux. Pourquoy Raises co il dira chose equivalente à ceux qui ont referé me Arfo la varieté des sexes au temperament de la ma- \*. trice, s'il ne se trouue plus à blasmer qu'iceux.

Mais ie desirerois apprendre de ceux qui suivent pareille opinion, qu'elle est ceste prudente & prouide fortune, laquelle sçait si proprement & tempestiuement opposer le sang constuant pour la nourriture de la semence & embry on qui est formé, que la division égale se face tousiours des iambes, bras, doigts, & autres parties semblables, pour de là paruenir à ceste autre division qui doit estre saicte pour la formation des parties, que nature engendre en quantité excedente le nombre accoustumé. Car il tient au mesme lieu cy allegué qu'ily à mesme raison des parties que du tout. Or attribue il la division de toute la semence, pour former les gemeaux, & pour la secretion des

320 Des Hermaphrodits

parties genitales constituantes les sexes, à cetparties de de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la cesa de la c

C'est que ce sang affluant pour la sorma-

tion & entretien de l'enfant n'est fortuitement temerairement ny impetueusement porté dans la matrice comme on pourroit estimer mais auce vne fort grande moderation de ce qu'Hip.

Similitude appelle foye vterin, & les obstetrices nomment pour le so tarte gasteau ou coissinet comme cy dessus esté dit. Pour quoy il ne se trouuerra en cette opinion, comme se croy non plus de raison, qu'en l'action retuse qu'il veut estre en la semence virile, lors qu'au lieu d'vn masse la femelle (dit-il) animal comme mutilé & impar-

Suite de la refutation des opinions d'Ariflote touchant la conception des Hermaphrodits, & comme il faut entendre Hippocrate fur le faich de la semence:

fait est engendrée.

## CHAP. XLI.

Ais il ayme mieux attribuer retusion en la faculté residente en ce spermeviril, comme prouenant de ce sang infor me, que de conceder vn principe formel en la femme, par le moyen de la semence qu'elle sour nis au coit. Ce qui est repugner à la dessinition de nature par luy posee, quand il dict, que c'est le commencement de mouvernent & repos, premier & par soy, non par accident. Car si Repuguan ceste semence virile est diursee par l'accident "Ansto des humeurs, ou sang constituet pour son entretien & nourriture, & induite voire forcee contre sa volonté & desseing, qui est d'engendrer un masse, estant masculine: Simile etenim simile sibs general. Ou de former des parties distinates & separces, lesquelles elle eust glacez & iointes en un, elle reçoit par ce moyen un mou uement estranger, elle pert le nom & force de Nature.

Ie sçay qu'au mesme lieu allegué il conftituë le sang menstruel vn des principes de l'enfant, & parainsi sera respondu, que la retusion sera faicte par le principe, ce qu'aduenant

il n'y aura de passion estrangere.

Mais ce principe constitué passif par luy mesme, quand il le compare au laict caillé, sera rendu fort energique & actif, d'autant que faisant les diuisions il rend deux corps d'vn seul, il faict que ce qui eust esté lourdement ioince, soit decentement distingué & separé, & par ainsi que les bras oui eussent esté aglutinez au corps, seront par luy separez ou il sera conuenable, les iambes qui seroient en vn, comme au autre appart dit Agrippe, auront heureuse section & sumes. diuision, & les doigts conuenable separation. Il laisse les visceres situez en l'interieur, separez les vns des autres par compartimens couenables, dot le tout sera attribué à la diuisió faite par ce sang menstrual, qui fera les distinctios

322 Des Hermaphrodits

necessaires, par sa tempestiue opposition. Et par ce moyen il donera la figure, sans laquelle la forme demeureroit inutile en infinies actios & à ce moyen il sera rendu fort actif s'attribuant la principale cause de la configuration.

N'est besoin qu'il soit ici opposé que la grande quantité du sang s'appliquant à la sefin pour aristie. mence peut sussire à occurrer en toutes eu est res ces parties, car lors de l'exception de la sepoudu. mence le sang y est en fort petite quantité, à raison que nature ne l'enuoye trop abondamment & impetueusement, mais auec toute moderation & douceur, le rendant obey stant & obsequeux à la faculté attractrice de l'enfant, qui le succe attire & prepare par & moyennant le soye vterin, dont elle le suggere & laisse couler à proportion qu'elle sçait & cognome

re pour l'entretien du concept & embryon. Ainsi ce principe supposé, qui n'y est tout mais en partie seulement, & en petite quantité,

que le tempestif aliment est requis necessai-

sera en ceste consideration reputé plus energi-

de abjust gissante de sa faculté, & qui tenant le lieu de l'artisan sur son subiect, doit agir de pleine force sur la matiere, si quelque chose de bon en

doit reussit.

Si nous n'attribuons ces divisions à ce fang il ne restera rien à qui telle separation, comme du vertice d'eau propose, puisse estre attribuee. Car outre la semence & le sang il ne doit estre contenu aucun corps ou particule ena

Des Hermaphrodies. 323

en la matrice à laquelle cela puisse estre referé.

Combien eust il esté meilleur à ce subtil Philosophe ne se departir de l'authorité des plus signalez personnages, ains suiuant l'opinion du sage Hippocrate constituer les deux d'Hippoc. principes tant actif que passif à la semence pour le genitale, qui comme fort bien remarque le Do fais de la cte Fernel, procede tant du masse que de la fe-semence. melle. Attribuant l'actif aux artistes esprits procedans de tout le corps en general, qui refidents & adherents en vne tenuë substance & Trincipa plus aeree portion de la matiere seminale, en achf. quoy consiste l'energie, force, & action, comme en la forme, est transmile & enuoyee des trois principales du corps, disant Hippocrate au liure de aere aquis & locis que. La semence à la verité proviét de toutes les parties du corps: Celle qui est faine, des faines : & celle qui est vitieuse, des maladiues. Et le principe, passif est cette matiere sanguine blachie & preparee La semence dedans les vaisseaux spermatiques, rendué parfaicte par la ve tu specifique residente aux testicules, qui receuant le ray, splendeur & transmission des esprits surgissans de ces trois principés, sont dits donner la force qui leur est infuie dicte des Grecs/permatopoilissim, cest à dire, Qui est dicte venu for. faisans & formans la semence. lors s'enorguellir & enfler, ce que les Latins massice du appellent proprement surgere, pour l'affluen- sperme. ce des esprits suruenans auec vne gayeviolence. Si que lors toute preparee & preste de bien faire, remontant aux hommes par les ciacula-

toires, est portee dedans les prostates, pour estre mise en vsage, à la premiere commodité, ce est dicte ou elle est proprement dicte par le diuin Pla-respurer. ton respirer par le conduict quelle desire em-

ployer à sa sorte & emission.

Et aux femmes quoy quelle n'ait tant de chemin à tracer, elle ne laisse de s'esmouuoir aussi bien, & auec aussi grande violence comme aux hommes, iusques à ce quelle soit mise en

Cause des vsage, ce que n'aduenant tempestiuement, suffocatios dieu sçait si unigmo est en vsage, pour vexer les de marrice pauures desolees, qui ont plus grand besoin de

panures delolees, qui ont plus grand beloin de faire partie de la representation de l'endrogyne Platonien, que ie n'ay de traicter de l'Hermaphrodit de Rouen, pour faire en sorte que les semences tant de l'homme que de la femme soyent tempestiuement receus dedans le corps de la vulue, ou estans messez ioinctes & aliez,

Quand ce la generation se faich.

faiel la ge

Ce qui aduient auec la cauxion que baille ceste lumiere & splédeur de Philos. Hip. au l. de la maniere de viure, vsant de cette sentence. Estans les semences messes ensemblement elles assouissent alternatiuement la part man-

cause que elles assouissent alternativement la part manles sexes quant de l'vn à l'autre. Mais l'ame entre en s'int onisor l'homme ayant la mistion de seu & d'eau.

Par ces deux elements le feu & l'eau il entend la forme active, & la matiere Les causses passive, & environ le milieu du mesme li-active en ne soit messe auec l'ame, qu'il soit reputé sol. mesme su Voila comme ce grand dictateur apres auoir esse avoir enseigné diumement, comment se pro-

creent les masses forts & debiles, les femelles

Des Hermaphrodies

belles & laides, demonstre comment les esprits tirez des troisprincipes tant en l'homme qu'en la semme, concurrents & meslez ensemble en la substance materielle de la semence, font la lipe. retusion ou augmentation mutuelle, se meslant & vnissant fort amiablement pour la generation de l'embrion. Et reçoiuent en la matrice le sang assumption comme principe, mais sim ple nourriture, dont cette tendre masse tire & succe pour son aliment ce qui luy est plus idoine & conuenable. Mais puis que nous n'auons trouué en Aristote authorité ny raisons pour la generation de l'Hermaphrodit, retournons dereches consulter cest oracle d'Hippocpour sçauoir si nous y trouuerons quelque plus solide doctrine.

Quelles ont esté les opmions d'Hipport. & Galen touclat le faict de la semence, dont on peut mer la vraye cause de l'Hernachrodet, à quoy consement Gorreus & Liebant.

CHAP. XLII.

Ippocrate vrayement prince des Philosophes, auquel Aristote à fait cet honeur d'emprunter plusieurs d'Hippoc de ses beaux axiomes, voire de mot à mot, pensant se les vendiquer:

nonobstant qu'il n'aye traité ex professo des Her maphrodits, Si est-ce qu'il discourt si exactement des principes de nostre generation, au liure de la semence qu'il à cuuert sur ce point les yeux & éclairci la veuë à tous Philosophes. Aussi 'ay youlu trasumer son texte, nonobstat

ii

les sentences cy deuant alleguees, laissant la diction Grecque pour euiter prolixité, à laquel le le studieux Lecteur pourra auoir recours, pour le contentement de son esprit. Sur ce qui en suite.

Quelquefois ce que la femme à rendu de

mence plus valide déscend, vn masse sera engendré. Mais si elle est plus debile, ce qui est plus fort surmonte, & lors se fait vne fille, qui est plus ou moins robuste selon la quantité du sperme. Car ce qui abonde en quantité ou qualité, surmonte & engendre. S'il y à beaucoup

plus de sperme invalide que robuste (il appelle robuste ce qui descend du masse, & debile ce

femence genitale est plus robuste, que ce que l'homme aura donné, car en l'homme & en la l'homme en la femence masculine. L'homme en la femence masculine en feminine. Mais celle du maste est plus active que celle de mence mas la semme, il est donc necessaire que quelque chine en chose plus robuste en valide soit engendie en parsaict de semence plus vigoureuse. Ce qui se porte en ceste maniere. Si de l'vn & l'autre se-

Ci qui sur monte engenare.

qui descend de la semelle) ce qui est robuste est surmonté, une sille est engendree. Mais s'il y à plus de robuste, que d'impuissant, le part est faict masse. Tout ainsi comme si quelqu'vn messe de la cire & du suif, qu'il mette plus de cire que de suif, & qu'il les sonde sur le seu, tant que le tout sera liquidé il ne sera manife-see lequel des deux surmonte, Mais quand par la froidure il sera condensé, lors on cognoistra que le suif sera en quantit surmonté par la sire qui s'y trouverra plus copieuse.

Comparai-

Des Hermaphrodits.

Ainsi se porte la semence du masse & de la femme. Ce qu'il faut coniecturer des signes manifestes, qu'il y à de la semence feminine tant à l'homme qu'à la femme. Car si plusieurs femes lors qu'elles se conioignent à leurs pre- Argames miers maris ont engendré des filles, auec pris des ef les autres, des masles. Et mesmes les hommes fests. ausquels les premieres femmes engendroyent des masles, quand ils sont passez à autres fem. mes, ils ont tousiours engendré des filles.

Ainsi ceste ratiocination & mon propos afferme, que les femmes ont du sperme masse & femelle. Car aux femmes aufquelles ils engendroyent des filles, ce qui estoit de plus masculin se trouuoit vaincu du feminin, & y ayant plus de feminin , vne fille estoit engendree, Mais ils engendroient des masses, quad ce qui stoit de plus robuste surmontoit ce qui estoit de plus imbecille, ainsi tantost l'vn, tantost l'autre. Pourquoy il ne soit à merueilles que melmes femmes & melmes hommes engendrent ores des masles, ores des femelles. Entant que touche le sperme tant viril que feminin, ceste semence tant de l'homme que de la fem- causes de me, vient de toutes les parties du corps, des la brant fortes, la valide: des debiles, l'infirme. Ce que & perfe-necessairement est rendu au part. Or quand stion. il vient plus de sperme du corps de l'homme que de la femme ce part est mieux formé, & semblable au pere, mais quand il en vient plus de la femme, ce corps est plus beau & plus semblable à la mere & nullement au pere. Et n'advient qu'il ne soit semblable à nul d'iceux,

4:8 Des Hermaphrodies mais à l'vn où à l'autre. Car il est besoin que tout ce qui est engendré soit semblable à quelqu'vn, comme des corps de l'vn & de l'autre descend la semence en la conception, quicon-Caufe de que aura plus conferé à la choie, & qui aura ressemblan enuoyé semence de plusieurs lieux, l'enfant ressemble à cetuy là. Il aduient aussi que la fille est plus semblable au pere, qu'à la mere. Ces choses donc portent tesmoignage (dit-il) que la faculté d'engendrer masse & femelle, reside tant en l'homme qu'en la femme. A ces propos consent Galen aux deux liures qu'il à compo-Le consen- sez de spermate. Les sentences ou interpretation semens de duquel comme commentateur d'Hippocrate, Gales. ie n'ay tenu conte de transumer, pour la faci-

lité de l'authorité susdicte.

neration di CHermaphrodet.

u.

Dont resulte facilement, que s'il aduient Conclusion que la semence genitale soit renduë en égale sour lage- quancité & qualité, tant de l'homme que de la femme. Signamment qu'il soit aduenu que les parties dedices à la generation, & leurs adiacetes en l'vn & l'autre soit receueino de leurs meats & coduits seulement mais aussi de leur substance spermatique, à fin que le parles auce de Gorris Docteur Ou pour vser des termes d'Empedocles vne portion de leurs parties essentielles, auec telle proportion force & ver-ru, que l'vne ne cede à l'autre, mais apres deuë mistion agisse en patissant, patisse & endure en agissant mutuellement & esgallement l'Hermaphrodit sera engendré.

De ce portera encores am le tesmoignage ce qu'il dit au texte de la maniere de viure, Des Hermaphrodies

que l'ay obmis volontairement, pour euiter la longueur que ie retranche le plus qu'il n'est possible. A quoy convient fort bien ce que Lichant. dit Maistre Iean Liebaut Docteur en Medecine, en ses liures qu'il à composez des maladies des femmes.

Il est fort difficile dira quelqu'vn, en ce lieu, que telle rencontre se face auec si iuste & mesure quantité, que l'vn n'excede l'autre en Objection quelque chose. Car comme dit Galen traitant des temperaments. Nous imaginons bien vn temperamment ad pondus, ausli bien comme Quintilien vn Orateur parfaict, Mais cela est si rare, que nonobstant que les formions en idee, ils se trouvent si peu souvent que rien plus. Mais d'autres vulgaires Orateurs. Ou des temperaments dits ad influiam, c'est à dire selon que il est raisonnable pour la constitution des parties, à fin quelles rendent & exercent leurs functions, ils sont frequencs & ordinaires. Aussi ce sera auec grande difficulté que cette tant exacte égalité de semence se pourra recouurer.

Exemple;

l'accorderay volontairement que telle symmetrie & iuste commensuratio, ne se trouue en plusieurs conceptions, mais elle se peut Response, rencontrer, quoy que rarement & fortuitemet, occasion pour laquelle les Hermaphrodits audi ne sont vulgaires, ains tres-rares, comme procedans d'vne parfaicte crasse & esgalle mistion de spermes fort temperez & bien dis posez. Principallement quand il est question de ceste premiere espece, en laquelle les

Y iiij

deux sexes sont rendus vsuels. Au contraire les corps bien formez respondans à proportion à ces temperaments dicts ad justium & orateurs vulgaires sont tres frequents & ordinaires.

Cause de la generation des frermaphrodus selon les Astrologues, cor qui ont esté ses parents O progeniteurs.

## CHAP. XLIII.

Eux qui non contens de recercher la cause de la generation de tels corps en ceste masse terrestre & ctasse elementaire, laquelle subjette à toute passion, ne reçoit aucune

Cause de forme que celle qui luy est enuoyee d'enhaut, la casiné laquelle est renduë variable l'vne de l'autre par es inclina la disposition des estoilles sixes, cinq planettes & deux luminaires. Voire prompte à receuoir inclinations diuerses, selon que cesdits corps radieux sont diuersisses en situation, radiation

respris terme, triplicite, domisication & exaltation reless re Mais poussez d'un esprit plus genreux & rescerche les sentant d'auantage sa diuine & sur-celeste origine, veulent recercher la cause & racine superieures.

gine, veulent recercher la cause & racine superieures, lisans dedans ce grand liure celeste, que nostre Dieu par sa clemence nous à voulu ou-cause de urir, asin que nous eussis continuelle insinuala creatie ton, de ce qu'il dispose faire, selon qu'il est

des after, irtité par nos pechez, ou rendu clement par

nostre penitence & meilleur reiglement de vie, disposee par la volonté & mouuement de nos cœurs, dont il est seul scrutateur, s'estant reserué à luy seul la vraye science & cognoissance de l'interieur. Ceux la disse attribuent la cause de la generation des Hermaphrodits, à la colocation des cinq lieux Hylegians en fignes cauf. dela communs ou bicorpores.

Claude Ptolomee leur guidon, en son hui-Stiefme chapitre liure troiliefme de Quadri- Seine topartit, & le laborieux iunctin son commenta- ume. o teur & interprete disent, que files deux lumi- Innilin. naires à l'instant de la natiuité sont remots ? esloignez del'ascendant, & n'y ont aucun regard, ains constituez en muisons cadentes, ne se regardent mesmes l'vn l'autre. Que les Planettes aussi soyent escartees de l'ascendant, ou si quelques ynes d'icelles y ont regard, qu'ils sovent malins. S'il aduient que Venus Conne son tesmoignage ausdits luminaires, lors vn Hermaphrodit sera engendré. Si auec cela Mercure obtient quelque domination en la figure, l'enfant designera & preuoyera la choses aduenir.

Lucas Gauricus docte Euesque de Geopone, veut que sile Soleil & la Lune sont en la sixiesme ou douziesme maison celeste, ou bien en autres lieux desquelsils n'avent regard fur l'ascendant. Si pour lors Venus & Mercure leur donnent tesmoignage il sera engendré vn Hermaphrodit qui aura don de prophetie. Schoner.

Iean Schoner dit entre autres choses, apres auoirdonné son consentement à ce que dessus,

Lucas GAMINEUS.

que cela aduient aussi quand Saturne & Mercure ont regard sur lascendant, ou quand Mars est esseué sur V enus on luy est diametralement opposé. Et par apres si des lieux où sont les luminaires, aucune bonne fortune ou aspect ne soit donné à lascendant, mais Iupiter ou V enus luy donnent de soy tesmoignage, ce qui sera engendré sera Hermaphrodit.

Albohazen Haly en la partie premiere de Iud, ast. dit que les Hermaphrodits sont engendrez à l'aube du iour participant du iour & de la

nuict.

Commun confence - Abupater, Haly, Maternus & autres attribunt leur procreation à la remotion desdits deux luminaires de l'ascendant sous la domination de Venus & de Mercure.

Les Poe-

Et de fait les anciens poëtes qui sous le voile de leurs vers, ont voulu tracer & signifier au peuple pour lors rude & barbare, ce que les astres designoyent ont seint que Hermaphroditus sut engendré par la conionction de Venus & de Mercure, occasion pour laquelle il retient son nom de l'en & de l'autre Hermis & Aphrodità, le designans d'ene face promiscuë, tant d'homme que de semme, auoir esté de nature & sorme molace & seminine, mais d'enure viril, dont dit entre autres Ausone.

Aufone.

Mercurio genitore latus, gentrice Cychera, Nominis ve misti, sic corporis Hermaphrodicus, Concretus sexu, sed non perfectus veroque, Ambigue veneris, neutro potundus amore. Ce qui estainsi rendu François.

Ayant Mercure à pere, & mere Cytheree,

De nom & corps meslé ie suis Hermaphrodit, Mais les sexes en vain, de nul ne me recree, Car Venus ambigue en tous deux m'interdu.

Puis que entre tous les corps resplendissans en ce grand Olympe, ces anciens autheurs ont attribué la principale cause de la generation de l'Hermaphrodit à Mercure & Venus, ie declareray icy par ordre quels ils sont pour plus facile intelligence de discours.

Les vertus & influences du Planette Mercure, & quel à esté Mercure trismegiste Egyptien.

CHAP. XLIII.

Ercure est dit des Crecs Hermes, Lapavole c'est à dire sermo ou interprete, se commaquassimidius inier homines currens. Aussi nique sacient il appelle messager des Dieux, limini.

d'autant que par la parole nous auons cognoissance de leur volonté, occasion pourquoy quelques vns le depeignent ay at des mercare aisses aux talons, pour montrer la celerité de la estate parole, & comme elle est fort legerement portec parmi l'vniuers, dont Virgile voulant traicter au quarriesme de son Æneide, il fait une fort belle description de la renommee qui n'est Resonautre chose que ceste parole diuulguee, disant.

Fama volut cœlt medio terraque per vmbram Stridens,nec dulci declinat lumina fomno.

Poursuinant au surplus plusieurs choses fort belles mais de longue d'eduction qu'il attribué à ce messager de supiter, qui

Des Hermapbrodus. vouloit tirer Anee hors de Carthage d'auec Dido, que le laisse pour suiure l'expose de ce Mercure ou Hermer, qui n'a eu reputation seulement entre les Ethniques, mais aussi entre les autres autheurs dont dit Moyse en la Genese, pour monstrer l'obeifsance que tout ce cahos à porté a cette parole ou Verbe Diuin, Spiritus Domini ferebaur super aquas. Et S. Iean qui dit, Inprincipio era verbum & verbum eras apud Deum. Mais ils parlent en ces liures là d'vne parole ou verbe energiq & actuel, lequel ayant pour sa V enus cette masse elementaire, qui estoit lors confuse en un cahos, à cree le ciel, la terre, & tout ce qui e't enclos fous la voute de ce grand temple celeste, auquei ce verbe Diuin doit estre adoré auec toute humilité. Ce que ( comme l'estime ) l'enremi du genre humain à voulu imiter sous noms equivalents, de diable. pour voler &rauir s'il luy estoit possible, l'honneur deu à ce seul pere de lumiere. C'ett pourquov il à induit ses sectaires, à faindre vn Mercure ayant trois testes, qui fut appellé Tricephaque, Logique, & Ethique. Par l'aide desqueis

Mercure teffes.

Subtilité

A marge

Dinia.

de Lefprit

a at mois lo, qui estoit bien versé aux sciences de Phisiil tua le grand serpent Arghe qui vaut autant à dire comme repos & oxfinete. Qui n'est autre chose cue vouloir imiter les misteres de la facree Trinité.

> Mais laissans arriere ces diaboliques effors, il faut sçauoir que ceste superstition ancienne à inuenté plusieurs Dieux Mercure le premier desquels, doit à bon droit estre nommé Planette, retenant le nom de ce grand

des Hermaphrodits.

Mercure Egyptin furnommé Trismegiste, Mercure c'est à dire trois fois grand, voire si grand que Infinefaind Augustin faitdoute, fi les choies qu'il à gife. dittes, luy estoyent reueles par les demons ou par l'Astrologie, en laquelle il estoit fort experimenté. À ceste cause Lactance le met au Les Prorang des Sibiles & Prophetes: Car il à Prophe pheres de tise nse Dialogues, la ruine de la toy Iudai guste. que, l'origine de la Chrestienne, le premier & second aquenement de nostre Savueur, larefurrection des morts, la gloire des heureux, & la peine eternelle des pecheurs. Pour fa grande sapièce il fut nomme des Egyptiens Theut, & Theut; par les Grecs Hermes, interprete ou touchement des Dieux , on l'y à donné l'inuention de quatre nobles disciplines, que les Grecs appellent Mathematiques qui font Arithmeti- Aquidique, Geometrie, Mul que & Aftronomie. Il est mine Mer dit Dieu des marchans, de la Paleftre, & des cure. larrons, il à innenté la harpe : engendré noftre Hermaphroditus de la sœur Venus, deliuré Mars des dures prisons, tué Argus, & lié Promethee sur le mont de Caucase : al est reputé fils de Iupiter & de Maie fille d'Athlas.

C'est en astre sort clair & luisant, pour-quoy il est dit des Grecs Stilbon, mais il est stilban-lucione lus petit que ses copagnons. Auec les bons & tions Merfortifie d'un bon regardou aspect, il donne unales. eloquence, doctrine & invention des choses tant humaines que divines. Et s'il reçoit vn mauuais regard, certainement il se rend mauuais malitieux, & cent. M'excite les ciprits submis à son horoscope, à inventer choses suDes Hermaphrodies.

blimes & rares. Il retire ses suppostes de l'aquifition des biens, à cause dequoy les sçauans & plus sublimes esprits sont subiects à pauvreté, ioint que la vie active se retire de la contemplatiue, de sorte que l'vn ne prise iamais l'autre.

la pruden-

Mercure

aftafter du Soleil.

Situation,

L'occasion pour laquelle on luy attribue imputer pour pere, est pour ce que l'humaine prudence d'espend de la diuine. La lumiere iournaliere pour mere, pour ce que ce Planette ne se veut esloigner du Soleil de plus de vingt huict de grez trente sept minuttes, à cette cause uest nommé estafier du Soleil. Il est masculin ent eles masculins, seminin entre les semmes. Il à obtenu lieu entre la lune & Venus toutes deux feminines & humides, comme vn grand ouurir parmi la matiere, laquelle il dispose diuersement. Pour le fait des aages de l'homme il obtient domination depuis l'aage de six ans iusques à quatorze, temps auquel la ieunesse doit estre employee aux lettres. Et depuis quatorez iusques à vingt deux, il donne adionction à Venus.

suels domine Mer .

> Quelle ont esté celles qu'on à appellez Venus, & commem la Venus celefte eft differente des autres, quelles aufit font fes influences.

## CHAP. XLV.

Louange



Stez le Soleil & la Lune, vous trounerez Venus surpasser toutes les autres Estoilles & Planettes, en beauté, luftre & clarté, semblant presque porter

Des Hermaphrodus.

enu. à ces luminaires. Au soleil, pource que partois elle le denance au point du iour, comme si elle vouloit vsurper sa place, & s'ingerer .comme dit Pline de faire son estat & office , à ceste cause nous la nommons porte lumiere, en Latin Lucifer, en Grec Phosphoros. A la lune pour ce que de soir elle suit le soleil, & se monstre si porte luclaire & luisante, qu'il semble qu'elle vueille miere. occuper le lieu de la lune, aussi est elle nommee Porteseree en Latin Vesper, de Plaute Vespernge, des Grecs Hefperos.

C'cero qui dit que ce mot de Venus n'est veporte senu du Grec ny du Latin, mais bie que cette direc. criovenustas en desced, àremarque trois V enus Trois Ve en son 3. liure de natura dereor, suiuant la varie- muse té des fables anciennes, lesquelles en ont sait vne fille de Iupiter & du iour, qu'il à engendré auec Baccus, Cupido & les graces. L'au-tre qui est engendré des parties genitales du generation ciel, & de l'escume de la mericar Saturne est dit de menue auoir couppé les parties genitales du ciel dediez à la generation, auec sa faux & les auoir iettees en la mer, ou par l'agitation des flots elles ont produit l'escume , dont Venus à esté Les fables engendree.

Latroisiesme ditte des Grecs Cy, vis & Cy. Penns prigena, à esté fille de Iupiter & de Diane femme de Vulcain, qui est ditte auoir aime Mars, & auoir commis adultere auec luy. Ce futelle que Paris prefera aux autres deesses qui nues s'estoiot à luy presentees pour iuger de leur beauté, à laquelle aussi il donna la pomine d'or.

Des Hermanhredits. Elle à engendré Ænce Troyen d'Anchises,lequel Ance fat par elle deliuré de la guerre Troyenne, ou elle fut blesses par Diomedes. Elle à aymé Adonis, & engendré Priapus de Bacchus. Et est ditte auoir institué la putasserie, aussi elle à eu plusieurs temples, ou les filles initiees à ce fait s'assembloient. Plotin & ses disciples laissans toutes ces sordicies & fabuleux propos, distingue ceste Ve-Venus ou nus terrestre de la ceseste, qu'il appelle Venerem eurarian, qu'il ioinct auec Mercure, pour denoter que ny le ferme & sainct amour, 'ny la volu; té nuptiale, ne se doit iamais esloigner de la raison, prudence, bonne mœurs, & douceur. Aussi nature à voulu que ce Planette fauorisaft de soir les femelles, & que de matin il respandist rosee genitale aux masses. A cette Femes Bi caule Firmique le nomme Biformis, c'est à dire masse & semelle. A quoy s'acorde Virgile qui l'appelle Dieu conduisant. Son image Imane de fut vne fois trouuee en Copre ou Candie, avat le menton barbu, l'accoutrement de femme, le sceptre en main, & la taille d'vn homme. Cette prange-Venns dit Rhodigin nasquit sans mere, c'est à dire fans matiere, non fans pere qui estle supreme motteur : ny fan germe, qui est la divi-Irfumo ne puissance, dont elle participe pour influer tant sur les corps que sur les esprits. Sur les corps parce qu'elle donne commencement aux choses naiscantes en l'air, en mer, & en terre. Sur les esprits parce qu'elle les attire à l'intelligence celeste, beauté, & amour diuin. Iusques là fut transporté & raui en exstase

l'Apostre

Yakid.

formis.

des Hern splanders. l'Apoftre S. Paul qui ell leciers ciel, lieu de la Trasfore residence de ce beau Planette, ou il vit choses de l' spofecrettes & admirables, &cdignes de taire com- paul me il raconte aux Corinchiens cha. 12.

Son corps est fort lumineux dont il illustre la terre, voire mesme quand la Lune oft vieille, faifant qu'en sa lueur les corps porsent ombre

dennich.

Cette grat eule deesse ne s'eshoigne du Soleil que de quarante six degrez & quarante sept mi-nuttes, demeurant toussours prés de luy, dont du Soieil. elle est ditte son estanere. De ses esfects elle est Qualier. dence, saincte, belle, honnette, gratiense, blan-acla Pet che, paifible, puillante, feconde, d'amed hon- "" eleneur 3e de beaute, mere des hommes, parce fe. qu'elle les perpetue par ligues , Royne de toutes volupter, dame dexessourissance, donnant tous bion-fairs au genre humain, dulce inclination alamature, nelaiffant aucun moment de temps ou elle à authorité sans recreation & bien fait, faifant humilier le noble à l'ignoble. le puissant à l'inferieur, le mailtre & dominatour, au valial & subject, les reglant, égalant & ioignant d'amitie fincere, dit Gaurieus en face quacalam rempetate que ferenat.

Recapitulation de la generation de l'Hermaphadu fais umel'approun des Aftrologues. Dinifian des dense aneres efpeces.

Des Hermaphrodits. 140

Vand ces deux Planertes participans tant de la nature feminine, que masculine, selon l'opinion de plusieurs autheurs, donnent tesmoignage à l'escendent, en signe double, par leurs diuers rayon-

V fage de paracelfe.

nemens, & principalement quand les lieux hylegiaux cheminent & coulent sous les estoilles de la mesme nature de Mereure & Venus ; lesquelles Teophraste Paracelse curieux suiuant son vsage d'vser de noms divers & nullement vsitez aux anciens Philosophes, pour estre veu dire quelque chose de rare ou meilleur en traitant toutesfois les matieres sous mesmes raifons, sentence, & opinion, appellé Hermaphrodits. Car lesdittes estoilles demeurantes fermes & stables au firmament quand elles occupent Pui Sance des effortes le point zenital & vertical ou l'horizontal, lors l'energie & action des erraciques, est bien plus grande, dont aduient qu'elles impriment leurs qualitez, forces & vertus, en ceste masse elementaire bien plus facilement, formans aucunesfois tels corps fulcis & ornez de l'un & l'autre sexe, mais fort rarement : desquels ayant expliqué la premiere espece, qui occupe

Premiere espece ia expliquee.

fxes.

le nom du genre, pour auoir les deux natures accomplies, dont ils poutroient tirer vlage à leur volonté, si les loix ne leur dessendoyent, & ne leur commandoyent eslire vn sexe, pour suy ure les mœurs & actions qui y font requifes, & viitez.

L'or le à Sealt-

Reste maintenant à parler des Androgvnes & Gynandres. Lesquels combien qu'ils puis-

Des Androgynes ou garcons fillenes. sent estre reputez du nombre des Hermaphrodits, toutesfois pour plus facile explication

nous en ferons chapitre à part.

Celuy donc que nous appellons Androgy - Seconde ef-ne, garçon-fillette, ou homme-femme, Andro-peced Her gynes, bomo-mulier, vir inulier & mafculofæmina, & maples-Arsenortelus, contient sous soy, deux especes. dir. La premiere est de ceux, qui ont esté à la verité d'inssent decorez par la dame nature desdeux sexes, quoy que divers, mais ce nonobstant les parties viriles seules ont esté renduës energiques & vallables,& ce qu'il y à de nature feminine à esté plustost creé pour monstre, que pour en tirer vsage. La seconde est ceux lesquels estas hommes, ou pour le moins reputez tels, se sont trouuez estre femmes.

Premiere espece des hon mes-femmes ou Androgynes, auec les histoires de cenx qui ontefié : ls.

## CHAP. XLVII.

Elny qui à les deux natures vi-rile & masculine, mais la virile l'orare des actuelle & energique, la femini- dictions en ne inutile & de nul vlage, est la componommee homme-femme, la plus fiim.

excellente partie obtenant le premier lieu en la nomination, aussi bien comme en l'vsage : la plus debile & foible, suluant consecutiuemet à l'imitatio des Philosophes, lesquels recognoissans double faculté aux elemens, les qualifient

Des Androgynes 442 de l'vne & de l'autre, mettans en premier liet celle qui à plus de force, & l'autre par apres. Comme pour exemple, ils disent que le feu est chaud & sec, non pas sec, & chaud: l'eau froide & humide, non pas humide & froide. Ainsi nous dirons que celuy qui à la partie virille Caple de d'eathinacomplette& parfaite, l'autre non homme-femme ou Androgyne, non femme-homme ou Gynauer. De ceux cy parlant Iean Bauhin au liu. c.chap. 54. de ses propres obsetuations, il dit, l'ay veu le corps d'vne fille, aagee de 18. ans, qui Belle hi. auoit au moins toussours esté vestuë en fille,representant aussi vne fille en sa cheuelure & habitude corporelle, couchant auec les filles, & estant louee comme chambriere, laquelle est at decedee en temps de peste, sut trouvée couverte d'exanthemes, c'est à dire d'efflorescences suruenus en la peau, grandes larges, & noires. Elle auoit vn membre viril fort grand, le penil commençant à se couurir de poil noir. Elle estoit reputee fille, d'autant qu'elle rendoit son vrine par vn pertuis, qui estoit sous ledit mébre viril. Le corps estant ouvert il n'y fut trouvé aucune matrice, mais tout estoit semblable aux autres masses, aussi paroissoit il, qu'elle auoit en habitation anec quelque fille, d'autant que le prepuce se descouuroit facilement. Il ny 2noit aucune sordicie entour le balanns, & n'aucit mammelles. Laverge ouverte nous trouuens deux nerfs porreux amples. le mets cetuicy au nombre des Androgynes, combien qu'il ajrefé reputé fille durantia vie, à raison qu'il ne cendoit l'vrine par la verge , mais par vn

Leon.

1 61, 8.

on gerems fliettes. Pertuis qui effoit dellous. Car la perfection du D'en fam fexenc le doit juger par l'exerction de l'vrine inger la seulement, mais par l'orgaline, & emotion de préclion

nature, s'inclinant d'anantage aux particules desquelles l'Hermaphrodit peut vier, en Phabitation & copule charnelle, pour le fait de la ge-

neration.

De cette nature d'Androgyne dit Celius Rhodigin, an chapitre 3. liu. 24 des leçons antiques, fut produit vn corps monstrueux en Ferrare, pays de Lombardie, qui outre ce qu'il auoit deux testicules se trouta fourni des natures tant d'homme que de femme, si ruces costé à cofté l'vne de l'antre.

L'an 1426. dit Paré, on vit naistre au Palatinat, affez pres de Hyldebern en vn bourg nomme Robarchie, deux enfans gemeaux, s'entretenans & ioints enfemble dos à dos, qui e-

floient Hermaphrodits.

Phanorin des celebré par les œutres d'Adle Grele, et dit anoir elle François, ce qui lettble declarer en son second linte de ses œutres: & ce de la ville d'Arles, finnee en la Gaule Narbonnoise sur le Rhone. Il à esté reputé de plu- Lousge ficurs entre les Phillolophes , des antres entre 4 Phansles Sophifies à cause de son eloquence singuliere & estude de Rhetorique. Il à esté recognu & tenu Androgyne ayant double nature, Içauoir est d'homme & de femme. Il fut lurprins en adultere aucc la femme d'vn Conful Romain, dont il subit condamnation. Son inclination à paillardise estoit grande. Il viuoit au temps d'Adrian Emperent, duquel il deuint en-

Z iii

Des Androcynes 344 nemi pour quelque contention, mais nonoba stant qu'il l'eust grandement offencé, ledit Empereur ne voulut toutefois vser de son au. thorité, pour le faire mourir, vlant de cette belle sentence prinse de Philostrue. Le Roy Sentence est reputé beaucoup plus excellent, si osmu de motable. grade cholere contre son inferieur, il supprime son indignatio. le nelaisseray aussi passer en ce lieu le dire dudit Phanorin fort plaisant. C'est qu'vn iour se voyant reprins indecentement par l'Empereur Adrian , d'auoir vse d'vne diction mal à propos, & pen de temps apres bla me qu'il fut par ses amis, de ce qu'il n'auoit d'auantage resisté & deffendu ce qu'il auoit Belle ven . dit. Permettez ( respondit-il ) qu'il soit veu comere. plus docte que tous les autres, puis qu'il à en main trente legios Entre les ligues exterieurs de Phauorin, qui se manifestoyent de son double fexe, est que grand d'aage, voire mesmes denenu fort vieil, il n'anoit le vilage orné de barbe, & d'auantage la voix estoit feminine & Phonorin fort claire. Pourquoy il fut reputé enuque par reputé em quelques yns, & en cette qualité inuschiué par Alexandre Cafar , difant qu'il n'estoit à fre-

Alexandre Cæsar, disant qu'il n'estoit à frequenter, ny des nobles hommes, ny des Dæmoyselles. Cela est de Celie Rhodigin au liure 19. chap. 11.

CHAP. XLVIII.

Comment les Androgynes ou hommes-femmes sont engendrez, ausquels le sexe feminin est anuvile, es encsmement le viril incommodé.

on garcons filerers. E n'est vue those facile , comme nous auons cy deuant dit, que le sperme soit ietté en vn instant, tant de la part de l'hômme que de la part de la femme, en pareille quan-

tité, qualité, & de semblable force & vertu, qu'il n'yait plus de l'vit que de l'aurre. En quoy faisant, li le viril excedé en quantité ou qualité, & surmonte le feminin, non tant toutesfois que besoin est pour la decente formation de l'homme absolut, mais agissant auec quelque passion, non telle que nous auons determinee & exprimee en la generation del'Hermaphrodit, ains declinant aucunement d'icelle, lors natuterend l'homme complet en toutes les parties requiles & necessaires: & en outre trouuant cette feminine matiere bonne & louable, en plus grande portion qu'il n'est befoin, pour le compliment de son subject, ne la poutant rejecter comme excrement, d'autant que ce sperme est bon & vtile,ny employer ala fabrique des parties de son subiect, à raison qu'elles sont ià complettes : & au surplus ne voulat rien laisser inutile, elle forme quel ques particules feminines, en tant que ledit sperme se peut estendre, lesquelles toutesfois ne sont menez à leur perfection , lors est fait ce que comment

nous appellons homme-femme ou Androgyne. efforte le A l'opposite, quand en pareille proportion Gnauure que dessus le sperme viril est surmanté, & le fe-themas minin domine de emparte le prix, dors est engénée dré ce que nous appellos seme-home ou Guna-ser par-nur. En ceux la vu sexe domine tous ours par fault. dessus l'autre, & est parfait, l'autre mulité &

imparfait, dont parlam le Philosophe au liure

4. chap. 4. desia generation des mimaux, il combe en erreur , pour n'auoir recognu en la femme vn principe de generation par le fecondisé de la femence genitale. Od fiveur que ceux qui ont les parties genitales, tant d'homme que de fomme, perdont l'visge de tous les deux d'autant que celle qui prodomine refte petite & commo inutile, & l'antre aftant comme vnetumeur cotre nature, s'ancantifle pour ne recenoir nourriture competente. Cartoutes les deux sont bien & competammant nourries, pourquoy il suft bien mieux fait de recognoifire le tout procedor d'va double principe spermatic, mais à raison que se trouvant vice au nombre des parties & en fituation, l'a fage de l'vn est empesché par l'autre. Et ce nonobstant quand il advient qu'en ce qui est creé la victoireest toute d'un costé, chose conforme à ce qui est victorieux se trouve engendré. Si en partie il surmonte, & en particell surmonte, l'yn eftengendré femme, l'autre homme, car il ny à interest si nous parlons du tout ou de ses parties. Voyla qui est fort intelligible pour le fait de la generation de l'Androgyne, ou rarement on troque les deux fexes complets , ains vn seulement. A quoy s'accorde Anicenne en termes expres, & mesmes Hippocrate au liure de la maniere de viure, quoy que en termes plus obscurs, encores le plus souvent ne se tron-

ne il tellement parfaict comme en vn homme

absolut, lequel n'auroit ces mostres & appen-

dices. Car tout ainsi quele fixicime doigt sur-

Le vainqueu em
porte le
pria.
Mesme
vegle pour
les parties
que pour
le tout.

ETTENT

d'Arif.

Le fexe parfais leur effin Des Hermabredes.

naissat en la main, lequel estat come les susdittes parties engedre d'abondant, n'1y d el'action de la main, mais plustost la deteriore en quelque chose, aussi l'appendice viril adjousté au sexe feminin, & au contraire la suprererogation de quelque partie genitale feminine engendree en l'homme ne profite fameis, ains plustost donne quelque incommodité. Comme il est rendu manifeste pour l'histoire d'vne damoifelle d'Anjou racontee cy apres en son lieu propre. Et auffi comme il a desia ofté dit cy deuant de la fille trouuee decedee de contagion. Car ayant toutes les parties viriles bien for-mees, elle fut reputre fille, pour anoir vn petit pertuis soubs la verge, par lequel elle rendoit fon viine, ce qui l'anoit empelchee de le dire Ce qui can homme, comme elle effoit. Car certe appella-Je le rion de Vir est imposec en contemplation des d'he amo parties genitales viriles, dont on fe pent feruit à la generation, non des circonfrances lesquelles se remarquent aux homises plus vulgatrement on l'exterieur, comme barbe au menton Se poil aux parties pectoralles, absence de tetins gros & enflez, voix reformante & force, habitude virile, & autres chofes femblables. Or cela plaifant. l'avantempesché de prendre l'habit d'homme, il for contraint monther fa virilité foubs voile defemme de par larcin, pareil duquel se raconteroit de plusieurs femmes sans grande facherie

Age de ceux lesquels parricipent de l'vn & l'aurre se « ne plusseurs sout rendus imparfaits, à l'vsage de tous les deux.

## CHAP. XLIX.

L aduient suffi non seulement que

les actions sont empeschees, mais aussi l'vne & l'autre nature est rendue inutile, comme tesmoignent Auicene & Ausone aux lieux cy dessus alleguez au chap. 3 ; Es comme il à esté remarque en Italie au temps de Reald Colomb Cremonois, lequel dit ainsi en son liure quinzieme de l'anatomic. Il y anoit vne Ethiopienne ou Moresque, laquelle ne pounoit agir ny patir commodement, car l'vn & l'autre sexe luy estoit vonu imparfaidt, à son grand rogett & detriment. Car la verge n'excedoit la grandeur & groffeur du petit doigt, l'ovale du fein de pudicité estoit si estroiese, qu'à peine pous uoit admettre le bout du petit doigt aussi: Elle desiroit que le luy coupasse ladiche verge, mais ie n'osay craignant d'estre blasmé & reprimé de Iustice, d'autant que i'estimois que ladicte abscisson ne se pounoit faire sans peril de sa vie.

Louinze de Colomb

Voila ce que dit Colomb. En quoy il s'est monstré plus discret en la consideration des œuures de nature, laquelle ne fait rien sans grande prudence, & plus sage que le Chirurgien dont fait mention Amatus Lustranus en sa Centurie 1. guarison 17. Qui estant appelle pour couper vne corne congenite en la teste d'vn enfant. Comme il eust este si hatel d'atteter l'œuure; il trouua que cette corne forme du crane mesme, rendu ainsi prominent & tendant en aiguchon, represențant la forme d'vne vraye corne, par le ieu & desectation de nature, estoit fulcie en l'interieur des menynges & du cerueau: Dont aduint que par telle abscision, il fut cause de la perte du suiect. Autrement bien viouge & de bonne habitude.

Il s'en trouue aussi vne viuante encores de present au haure de Grace, laquelle est vestuë d'habit de semme, & est mariee, mais elle ne se peut seruir de la nature seminine, ni de la masculine. On remarque infinies histoires d'enfans tellement sormez de nature, qu'on ne peut distinguer quel sex ells ont, & si on seur doit imposer nom masculin ou seminin, que se lais ses en arriere comme monstres & corps mutilez, qui ne seruent de rien en ce present dis-

cours.

De la seconde espece des hommes femmes, lesquels reputez anparanam pour hommes ont essé en sin recognus estre semmes.

A feconde espece des hommesfemmes ou Androgynes, est de ceux qui est às hômes & tenus pour tels, ont esté changez en semmes. Comme il aduint à Tiresias Roy

de Thebes, lequel voyant en Cyteron deux dragons couples & ioints ensemble, il les assaillit, & en un subjugua & tua la femelle, à ceste sociation il sur changé en femme.

dragons ioinces enfemble, il est dir, qu'ayant subingue de tue tons les deux, il recouura sa

priffine habitude & nature d'homme.

Trefar accitationiter de Iuno, de le constituer iuge fur leur disserent, auquel ils estoyent entrez, deuis éstant excité seasoir si l'homme auoit plus de plaise au coit de habitation charnelle, comme disoit surso, Ou si la femme y auoit plus de contentement, comme maintenoit su-

Belle que piter.

Le paute Tirefias ayant încline à l'opinion de Iupiter, & dict que les femmes receuoient plus grand plaifir aux amoureux & voLesfemmes Iuptueux embraffemens, que les hommes, fut
que plus de rendu aueugle par Iuno. Mais Iupiter pour le
plasse recompenier l'honora du don de propherie,
se predixtion des choses futures, comme escrit Cicero en la chaquieme tusculane, ou il
vse de ces termes.

Soire futura de dit petnamque leuauit honore.

Soubs le regne du Roy Loys vnziesme, ainsi que raconte Gaguin, au dixième liure des Annales de ce Royaume, vn homme natif d'Auuergne & demeurant audit lieu conceut & engendra enfant, auec grande merueille de tous.

Ausone dit qu'vn ieune garçon fut change en fille à Beneuent ville du pays de Cham-

pagne, en ces termes.

Nec Jais, amiquum quad Campane in Banenema, V nus epheboram zuga repantefant.

N'aguere à Beneuent qui de champagne est ville. Ku teune adolescent demon for belle fille.

En l'an cinq cens soixante & quinze à
Paris, en l'Abbaye de saincte Gonquietue; sus chose min
ce que l'Abbé du lis lieu faisoit cercher vue bie.
touppe d'argent qui auoit esté pordué, il y ent
vn ieune homme lequel auoit serui à ladicte
Abbaye depuis l'aage de douze ans, qui accuséde l'auoir destrobee & à ceste occasion condemné à estre desponissé tout nud, & soietté
en plain conuent.

Oyant ceste sentence prononces contre luy, il pria qu'on sust compassion de son innocence, & de son sexe, disant qu'il auoit esté garçon & baptisé pour tel, comme de faist il en auoit toussours porté l'habit, mais depuis quatre à cinq ans il avoit recognuen soy & senty qu'il estoit fille, ce qui seroit manisesté en public, si la sentence portant condemnation du

fouer estoit est ruce.

Cela fut dineré pour quelque temps, veu la nouveauté du faich mis en auant. Et ne tarda gueres suier moras, que cesuy qui auoit defrobé

352 Des Androsynes ladice couppe ne fust prins & trouné sais, non seulement d'icelle, mais aussi de quelques ornements d'Eglise qu'il auoit prins finallement, lequel pour ses larcins & autres crimes contre luy auerez, fut pendu & estranglé deuant la porte de ladicte Abbaye, & l'autre serusteur absouls : Lors ayant esté visité, il fut , trouué auoir vne nature feminine bie formee, de laquelle ayant efté raporté qu'il n'auoit abusé, ny mesme d'vne petite appendice qu'il auoit en forme de membre viril, au bas de l'os pubis, il luy fut permis prendre l'habit de femme, ce qu'ayant fait, fut joincte par mariage à vn Marchand de Vins, dont elle eut enfans. Cela est aduenu lors que l'estois demeurant en ladicte ville à la suite de mes estudes.

Comme l'écrivois ce present discours, il m'a esté referé qu'en ladicte ville de Paris il y à vn ieune homme d'Eglise Prestre, lequel est gros d'enfant; & recognu pour tel, il à esté Histoire renfermé prisonnier aux prisons de la court sable. Ecclésastique, pour la attendre la fin de sa grossesse, pour receuoir par apres punition condigne à sa faute. Ce qui m'a esté mandé estre veritable par quelques miens amis; ausquels i'ay rescrit, curieux d'en seauoir la verité, & mesmement m'a esté affermé par monsseur Fe tillon bachelier en Theologie demeurant en la Sorbonne dudit lieu, venu en ceste ville de Rouen

pour quelques siennes affaires.

Comment il faue entendre que les bommes soyent changez en femmes, qui est une interpretation du chapitre precedent , & de l'effort de nature.

#### CHAP. T.T.

Our l'intelligence du chapitre precedent, faut entendre que les hommes formez tels en la vulue maternelle,ne deposent iamais leur nature vitile, & ne retournent arriere

vers le sexe feminin, d'autant que toutes choses tendent à perfection, & n'ont regres à ce qui est meins parfaict. Or est la nature de l'ho- Argume me plus parfaicte que celle de la femme. D'auantage il ne se peut faire, qu'vne partie ligamenteuse & ferme, soit conuertie en vn corps caue & membraneux, quel est le conduict mu-liebre. Qui plus est les parties genitales sont second. composez & formez de la semence procedante tant de l'homme que de la femme, il est done necessaire quedes le comencement elles ayent esté inftituez à l'vsage qu'elles sont destinez, sans qu'aucun laps de temps apporte mutation essentielle à leur substance. Cela posé pour veri-able nous dirons, que les changemens cy Interpre-dessus mentionnez, ne sont survenus par nou- sation. uelle procreation, ny inversion des parties geni cles, mais par ce que celle qui estoit cachée auparquant, s'est mile à pleine euidence.

354 Des Androgynes

La partie milliebre est latente en tels corps; Comment quelquefois soubs vne membrane ou carnosité la nature que nature se recreant a diuersité aura formee muliebreest entre les labies de l'ovale muliebre, ne laissant qu'vn pertuis ouuert pour l'excretion de l'vcaches. rine, lequel se dilate aucunessois de soy mes-

me par la force de la chalent naturelle, puisvenant l'aage que les menstrues coulent aux filles, sur le quatorziéme ou quinziéme an, le sang redondant, rompt l'obstacle, & se faict voye par ces parties qui ne vont iamais en diminuant; mais toufiouts en augmentant. Ou par l'artifice du chirurgien, qui auec le rasoir ouure la pellicule, ou extirpe la chair superfluë qui em-

Artificiel-

pelchent & timent fermee ceite porte du ca le ouvern bipet naturel, en la forme & maniere que Paul d'Agine, Albuchrasis, Acced'Aleschamps &c autre grand nombie nous defign : en leurs traiclez de Chirurgie, par la lecture desquele cela sera rendu manifeste à ceux qui y voudront moir recours.

Il aduient aussi qu'vn Hermaphrodit estát produict fur terte, les parents plus curieux d'eleuer vn fils,qu'vne fille, Oumesmement laiffant la curiofité artiere, ayans efgard à vne par tie virile, qui sera plus enidente à l'exterieur, Quoy que non energique en la configuration des vaisseaux & parties spermatiques cachez à l'interieur.dont despend toute la force, feront baptiser vn enfant & nommer comme masle, qui toutefois n'en aura que l'apparence exterieure: Puis quand ils l'auront esseué, faict infruire, & aucunefois melmement colloque an

Cause de L'abes:

on garçon filleties.

mariage, voire aussi establi à la dignité sacerdotale ( comme plusieurs peres ne sont que trop eurieux de disposer de leurs enfans & les promouuoir aux ordres & dignitez, deuant que ils ayent attaint l'aage competent. Quand ils crainte de fentent l'inclination naturelle s'emouvoir à la home cenpartie muliebre, la honte premierement, leur si du mal. deuoir, & honneur, les retient vne espace de temps, de sorte que craignans d'entrer en ceste vergongne, deftre faicts la fable du peuple, ils se maintiennent en deuoir le plus qu'ils peuuent. Mais c'est vue forte loy, disoit la belle Populie fille de Marc, que celle de nature. Car sorce de les edicts ordonnances & loix des Roys & la Loy de Empereurs penuent bien eftre violez , celles name de nature non, d'autant qu'elles prennent naiflance auec nous, & ont leur residence aux plus secrets laborinthes, & eletins plus esloignez de la veue, qui sovent en nos corps:qui empesche que ne les pouvons surmonter. A cette occation on a receu ce commun prouerbe qui se troune veritable.

Naturam expell storea comen stque recurrer

Tant plus vous chasserez de nature l'effort, Sentence. Toutiours k femirez retourner le plus fort D'auantage la curronte de scauoir la vertu des pieces qu'en porte, la titillation que nature à Curiofit colloquee en ces parties, & en fin c'eft excre-mere des ment de la troisieme cuisson turgide & enflé maix. de la multitude des esprits affluents à ces parties genitales, venant à respirer par les lieux qu'il defire employer à fon emission & fortie, dont le sentiment propre fait affez de foy sans

Des Androgynes grande harangue, & sans se soucier si Aristote à dict, que la puillance est vaine qui n'est reduicte à action, sont cause que ceux qui portent tels instruments se pensans jouer font à bon escient: Ce qui peut estre aduenu aux deux cy dessus mentionnez, qui pensans eux tenir couuerts ontencouru scandale, non pas a celle qui sortit de saincte Geneniesue pour se marier.

Suste que le sexe viril n'est changé au femmin , interpretation de la fable de ce grand Aftrologue Tirefias, qui objerua le temps pour bastir heureusement la ville de Manione.

# CHAP. LV.

Que les le changent ac jexes

Eux-là se sont deceuz & trompez, lesquels ont estimé que les leuraux changeoient de sexe, d'autant qu'ils les remarquoyent faire ores office de semelle, ores de masse, car ils n'en

changent point, ains ont esté creés auec les deux natures de masse & de semelle, comme il à esté ri marqué par la dissection plus certaine for her- que toutes les autres raitons, qu'on pourroit mettre en auant, ainsi qu'il a esté dit cy deuant au ch. 26. Pour le ait del'hyene qu'on à estime estre sept ans masse & sept ans femelle, Aristote s'en mocque,&ne veut qu'vn sexe puis-

Hyane.

se estre chrogé en l'autre. Inscrpresa

Quant à Tirefias que la fiction grecque,à enouct avoir esté sept uns change & conuerte Tirefias. en femme, arres avoir tué le cia jon famelle.

on garçons filertes.

puis auoir recounert sa pristine forme, quand il eut subiugué tous les deux. Cela à esté dict de ce grand Roy, Philosophe, & signalé Astrologue, Qui s'estant par l'espace de sept ans employé, à la perquisition du mouuemet de la Lune, qu'il contempla estant à Cyteron, en conionction auec le Soleil, en la teste de son dragon, poursuit la contemplation de cest Astre voisin des terres, tant que finalement apres log trauail, il le submist à sa cognoissance dont il fut dit subegisse & confesse, auoir suppedité & vaincu ce serpent femelle, qu'il auoit trouné en conionation, à ceste occasion & que la Lune est dicte feminine par les Astrologues, il fut

dit auoir esté changé en femme.

Mais non content de ceste cognoissance, comme en la cheine Platonique, la rotondicé du chesnon ne peut citre cognue qu'vn autre ne soix plainement apperceu. Aussi ce grand personnage, auide de ceite belle science d'A-chesae de frologie, poursuiuit la consideration du mouuement solaire, nottant ii curieusement toutoutes ses circonus utions & contours, que finalement apres anoir cognu tout ce qui ehoit de son rauissement journalier, laps & progrez annuel, intques à ce qu'il fust reuenu au mesme poinct de la teste du dragon lunaire & conionction auec ce corps oppaque, il fut dict Deux ferderechef auoir subjugué ces deux serpéts, pour auoir pleinemet cognu le mouuemet du Soleil. Lequel à raison qu'il est planette masculin, les grecs fabuleux diret qu'il auoit recognu&fubi Endini

Aa ij

358 Des Androgynes

qu'il estoit deuenu amoureux de la Lune, par ce qu'il se leuoit souvent la nuict pour remar-

quer ses mouuemens ordinaires.

Or estant aduenu que par l'humidité de la Lune, laquelle humecle grandement les cerueaux de ceux qui font long sejour & retardement soubs sa molasse & debile lumiere, dont les catarrhes sont facilement engendrez, defflu ction sut promuë, sur les yeux de cebon Tirefias qui luv diminua fort la veue, pour auoir passé vne infinité de nuicts soubs son humeclant rayonnement, faifant trop grand estat de salegere & feminine vitesse, & de l'allegresse quelle aen ses proteens changemens, aufquels il paroist qu'elle se delecte grandement, veu les diuerles figures qu'elle represente toutes les nuicts à nostre veue, ne demeurat vne seule journee en vn estat. Mais apres la consideration du Soleil, comme il appliquoit ja son industrie à remarquer les mouuements de Inpiter, planette masculin plus graue que la Lune & le Soleil, comme faisant le circuit de c'est vniuers en douze ans, que le Soleil parfait en vn & la Lune en vn mois. Lors que la veue commença à luy diminuer, les forces de l'entendement redoublerent & s'augmenterent, pourquoy il ne fue priué de la science d'Aftrologie, par laquelle il predisoit les choses aduenir.nonobstant qu'il euit perdu les instrumes quiluy auoyent serui à remarquer la situation & mouvement des corps celeites, pourquoy il fut dit auoir eu en don la science de prophetie Manuo s. de lupiter.

des Hermaphrodits.

Les Grecs aussi passans outre en leur fable, disent qu'il eut à fille Manteos, laquelle bastit en ce temps vue ville, qu'elle nomma de son nom qui depuis à esté appellee Mantouc.

En tout cela si vous considerez la propricté de l'idiome Grec, vous trouverrez que tout ce fabuleux discours à este basti sur vne verité mustiquement cachee soubs le voile de ces dictions. Car Tirefias vient de la corruprion de la prolation de ceste diction minifis cest à dire attentine obsernation, telle veritable- interprement qu'il à etté necessaire, de faire, pour se sation. vendiquer la cognoissance des diuers mouuements de ces grands & rapides corps lumineux. Et par le vice de l'iocaquitme on prononce Tirifis, au lieu de Milfis, diction deduicte de cures, qui fait en son fut u nirufo, c'est àdire i'observe & comprens. Or par longues observations, &c diligentes confiderations eft acquis mament, ceft à dire appartenant à divination, dont ils ont nommé la fille da ce braue Astrologue manto ou manies, comme fi vous difiez proprement manieios. A raison que ce grad personnage obserua si bie les mouvemes celeftes, pour remarquer, en ville. quel temps il conuenoit mettre les premiers fondements à ceste belle ville de Manto E. Qui fut auffi baftie fi heureulemet, &cauer fi fauorable constitution du ciel, qu'elle n'a peu tamais eftre forcee ny printe d'affaut, quelque cho'e refiege qu'on y ait peu mettre. Elle à bien chan-marquage de mains, &c est souvent demeuree vefue de de. les premiers dominateurs & leigneurs, luccedans autres en leurs lieu. Dont les Laliens bie

Obfervation de fon

Aa iii

Des Androgynes informez, donnans les Epithetes à leurs villes, l'appellent encores de present Maniona la vidue-L. Ausli n'ont pas voulu les Grecs qu'vn homme aye change fon fexe, mais proprement qu'il ait employé son estude à la perquisitio des planettes de diuers fexes.

De la troisième espece d'Hermaphiodits, quels noins luy fone dennez . co comment elle eft subdinifee.

#### CHAP. LIII.

A premiere espece des diphues con-Lepliquee, qui est dicte des Herma-

¥/.

phrodits retenat le nom du genre, & la seconde aussi des homme-sem

La woifié mes, ou andregynas, Refte la troisiéme sçauoir est

es especi de ceux que nous appellons femmes-hommes ou filles-garçons, en Latin mulsers homenes ou filia virilis fixus le Grac gunaneres & gunantiropos, à raison qu'ils ont les deux sexes. Mais celuy de

femme preualent au commencement.

D'iceux nous trouuons aussi deux especes. cefte troi La premiere est quandles signes & caracteros some ofpe des deux sexes apparoissent à l'exterieur, desquels le feminin est absolut & entier, pour en tir r vsage, non seulement de declaration, mais aussi de generation, le viril est inutile, & sert seulement d'apparence ou marque vaine &nu!lement energique.La seconde est, de ceux qui on garçons fillerees.

en tout & par tout sont reputez filles, mais par laps de temps sont recognus hom nes vrais & maturels.

Histoires de ceux qui ayans les deux sexes, ont en le feminin plus parfaict.

> LIIII. CHAP.

Ela premiere espece des semmeshommes Reald Colomb Cremonois Hiff. s. dit auoir veu en Italie vn gunanur ayant la partie naturelle de femme.

beaucoup mieux formee que celle d'homme, aussi s'estoit-elle tousiours tenuë en habit & conditions feminines i'ay (dit-il au liure 15 de son Anatomie) recerché diligemment les parties interieures apres son deceds, pour sçauoir s'il y auoit quelque communication ou consentement auec les parties viriles & muliebres, en fin i'ay trouve que les vaisseaux preparans ne differoient en rien des vaisseaux preparans des autres femmes, mais que les deferens estoiet divers, ear au lieu de deux, nature en auoit formé quatre, desquels deux qui estoient plus grands, estoient interez dedans le fond de la matrice, les autres deux à la racine de la verge denuce de prostates. Cela est admirable comme nature auoit esleu vn lieu afseuré pour inserer lesdits vaisseaux deferens en ladite partie virile, laquelle quoy q bien percee & decentement formee, tant pour receuoir que ietter la seméce genitale & l'vrine,n'estat A iii

362 Des Andergynes

vuidee par ce lieu là, ains par le col de la matiice comme aux autres femmes. Quant à la fitua tion d'iceux, il n'y auoit aucune difference. La verge virile estoit proche du scroton, laquelle estoit petite & fournie de deux muscles, non de quatre comme il aduient aux autres masses pusaits: d'auantage elle estoit couuerte d'une tenve peau & ny auoit de prepuce, mais deux corps spongieux, par lesquels deux arteres estoyent portez & celles qui en estoient deriuez

qui ten loient à la vessie.

Durant le temps que l'estois au pays d'Anjou, y à 11 45, ans vn gentil-homme & sa sem
me plus doient deuant l'Official dudit lieu,
tendunt à sin le demandeur, que le mariage qu'il
anot contracté aurc sa seme sus se se rematier.
Li cause du diu sice pretendu estoit que ceste
l'amoiselle anoit vn mébre viril, long dedeux
trauers de doigt, en la partie superieure de l'ovale muliebre, lieu auquel deuoit estre le clytoals, qui sa d'estoit lors que son mari vouloit auoir si compagnie, & le blessoit de sorte qu'il
n'auoit encores eu decente habitation & copulation charnelle auec eile.

La visitation saicte, le faict cognu veritable, 3 ouy l'offre jugé pertinent du mai , Cest que si elle vouloit permettre qu'on luy coupast la sicte partie superflué & inutile en vne semme, il accorderoit que le mariage perseuerast, comme il au it esté celebré: Et le resus de la dicte Damosselle, qui accordoit plustost la solution du mariage, que de permettre on filles-earcons.

l'amputation de cette partie, qu'elle vouloit reserver ainsi que nature l'auoit sormee, le mariage fut du confentement des deux parties declare solut & casse, l'homme permis de pren-

dre telle autre femme qu'il aduiseroit bien

3.

citre.

il y auoit n'agueres en cette ville vne femme qui a este mariee deux fois, laquelle avoit deux natures, l'vne à costé de l'autre, mais la feminine estoit complette, la virile petite & imparfaite, i'av les noms par escrit tant d'elle, & de son pere, que de ses maris, que ie n'ay voul u inferer icy de peur d'offenier les

. arents & amis.

Il y à vise Damoylelle au pays de Caux fille du tieur de Blangues Gentil-homme iadis y demeurant, laquelle estant accusee d'auoir les deux sexes comme vn Hermaphrodit, fut visiteeil y à neuf a dix ans par authorité de iustice, pour en tirei la cognoissance, à fin de luy actribuer l'vlage du fexe qui luy seroit plus couenable, & donner permission aux tuteurs de luy trouuer party aducuant. Cette visitation fut faite par Hector le Nu, maistre operateur aux œuures plus rares de Chirurgie. Lequel grounales parties genitales naturelles, telles que requises sont en une fille de son aage estoyent fort bier formez, comme defait elle rendoit son vrine par l'ouraches, situé au lieu accoustume aux femmes:mais elle auoit outre ce les parties de la motte & l'os pubis fort chargez de poil, quoy qu'elle n'eust lors attaint l'aage de 1 4 ans au plus, portoit vne habitude hommaile 364 Des Gynandres

forte & robuste, & outre ce elle estoit garnie d'vn clytoris long de trois trauers de doigt & gros comme le doigt indice d'vn homme, orne au surplus de balanus, & autres parties qui se monstroient telles en l'exterieur, qu'on peut voir & remarquer à vn ieune garçon de cest aage, fors & reserve que ledit balanus n'estoit perforé, & par consequent elle ne pouvoit rendre chose quelconque par cette partie là. Occasion pour laquelle estant declaree sille, elle sur pour telle donne en mariage au sieur de la Ville, Bailly de Vimeur, auec lequel elle est encor de present viuante, à ce que m'a affermé ledit le Nu.

Dit outre qu'il fut appellé il y à six ans pour tailler la fille de Guillaume Frerot de Honsseur, laquelle estoit pour lors aagee de six ans. A laquelle il trouua vn clytoris non persoré, long du trauers d'vn poulce, aussi bien formé que la verge pourroit estre en vn enfant masse d'vn tol aage, & sentoit au surplus deux especes de testicules, ou corps qu' representoient leur forme & fermeté, qui estoyent ensermez sous la motte, des deux costez de l'ovale. Quand aux parties nat relles genitales seminines, elles auoient sort belles apparences, aussi rendois elle l'vrine par l'ourachos, qui auoit en elle situation pareille qu'aux autres silles de son aage,

Plusieurs histories de ceux qui de silles ou semmes qu'ils estoyent estimez, ont esté recognus homnes.

## CHAP. LV.

A seconde espece des hommes-Histoires semmes ou Gynaneres est de ceux 1.

qui de filles son deuenus hommes parfaits. Tel en fut trouué vne en Anthioche, President en Athenes

Antipater, sous le Consulat de M. Vincie & de T. Statilie Taure surnommé Corbile. Où vne ieune fille née de parents illustres, avant attaint l'aage de treize ans , fut requise mariage ar plusieurs gentils hommes. Apres que par la volenté des parents elle fut fiancee, le jour de ses nopces estant venu, comme on la menoit hors la maison paternelle, fut lors saisse d'vne grandissime douleur, dont elle ietta grande l'amentation & cry à haute voix, les domestiques l'ayans remence en la maison, la penserent comme de douleur de ventre , & subuersion d'intestins, mais apres que la douleur eut perseueré par l'espace de trois jours, & que tous les Medecins n'eurent peu assigner aucune cause de sa maladie, au quatriesme iour sur l'aurore, comme les douleurs se sussent augmentees auec plus grande violence, & laditte fille se fust exclamee d'vn cry tel qu'on entend de ceux qui souffrent grandes douleurs, 66 Des Gynandres "

les parties viriles sortirent & se manisesterent, de telle sorte que de fille, elle sut faicte homme, lequel peu de temps apres sut mené à Claude Cæsar qui à raison de ce prodige establit un au-

tel au Capitole, à Iupiter Aronque.

En Meuauie ville d'Italie au logis d'Agripine Auguste, lors que Dionisidiorus tenoit la presidence à Rome, & Iunius Silanus Torquate & Q. Austerius Anthonin le Consulat, vne vierge nee de Smyrne nommee Phylolis, ayant atteint l'aage nuptial, mariee qu'elle sut par ses parents, sentit sortir de sa nature vn membre viril, & deuint homme.

Au mesme temps en Epidaure, yen eut vne autre nee de pauures parens, nommee Sympherusa, qui changee qu'elle sut en homme, sut nommee Sympheron, lequel s'adonna à la culture

des jardins.

2.

3.

En Laodice qui eit en Syrie, vne femme nommee Ætella, viuant mesmement auec son mari, de femme deuint homme, & sut nommé Ætelus. Presidant en Athenes Macon, L. Lamia & Ælian Lanciem tenans le Consulat. Phlegon Tralian libertin d'Adnats testisse l'auoir veuë, en son liure des choses anciennes & admirables.

Ce n'est vne choie fabuleuse, poursuit Pline, disant d'anantage au liu. 7, chap. 4, de son histoire naturelle, ce que nous trouu ms aux annales que sous le Consulat de P. Licinius Cossus & de C. Cassie Longin sil y eut vn enfant qui de sille denint garçon lequel sut porté en vne isse deserte, par le conseil des Arispices. on filles garcons.

Lucius Mutiam raconte auoir veuà Arger, Arescon, qui auoit esté nommé Arescuse, sequel s'estant marié comme fille, deuint homme portant barbe, puis se remaria à vne semme.

Ledit Pline mesme au liure alegué dit auoir veu vne fille en Afrique, laquelle au iour de ses

nopces deaint homme.

Sous le Confulat de Q. Fabie & M. Claude Marcel vne fille deuint homme à Spolette. Tit. Liue au liu. 4. De Jecundo bello Punico.

3.

9.

10.

II.

Il est manifeste qu'au temps de Constantin, une pucelle au pays de Champagne sut changee en misse, & mence à Rome, comme raconte S. Augustin au liure De mais monis pete-

ris er nout legis.

En quelque enfant de nostre temps, vne forme de testicules, se manifestoit en la partie superieure du sein de pudicité, & sembloit entre les labies ou il y eust quelque sistule cachee sous vne pellicule, sans la fracture de laquelle elle ne pounoit estre habituee au coit. Quand laditte peau eut esté incisee, les testicules & membre viril apparurent, ainsi de sille deuint homme, & peu de temps apres print une semme, de laquelle il eut plusieurs enfans Albert au chapitre 2 & 3, liure de c-huichielme, De tract eu animalium.

A Rome au temps d'Alexandre, en vne vierge au premier tour de les nopces comme fon mari s'efforçoit d'auoir la compagnie, vn membre viril fortit de fon conduit. Raphael Volateranliu. 4. des platfans discours.

I.

Vne femme Caietane ioincte par mariage

à vn paischeur, auec lequel elle auoit eu frequente habitation, apres la quatorziesme annee de ses nopces, sentit vn membre viril, qui luy sortit fort subitement de l'ovale. Cela estat aduenu elle demeura fort honteuse de sa condition, estant moqué tant des hommes que des semmes, il se retira de la vie ciuile, & se mist en un Monastere, où il vesquit plusieurs annees, auquel lieu ie l'av veu dit Pontanus, au liure dixiesme des choses celestes.

Il fait aussi mention d'une autre frome nommee Æmille, laquelle auoit esté ioinète par mariage à Anthoine ettoyen d'Ebule, laquelle apres le douziesme an de son mariage, sut faite homme, & espousa une femme. Ayant depuis contention contre son mari pour la restitution du dot, Massiue Aquosa Iuriscousulte exerçant la Preture luy sit rendre, par le commandement du Roy Ferdinand.

Mais à fin que plus ferme foy soit adioustee.

14. à ce miracle, entendez ce qui est aduenu à Naples, sous le regne de Ferdinand premier du nom. Loys Garna citoven de Salerne eut cinq filles, desquelles deux des plus aagees, l'vne nommee Françoise, l'autre Charlotte, quand elles furet paruenues au quinziesme an de leur aage, les parties viriles leur apparurent, lors avans changé d'habit ont esté tenus pour masles, & furent nommez François & Charles, Fulgoseliu. 1. chap. 6.

A5. En la ville nommee Efgurie, distante de deux lieux de Conimbrique noble cité de

on fillettes-garçons.

Lusitanie, il y auoit vne ieune Damoyselle nommee Marie Pacheca, qui estant paruenuë à l'aage auquel les silles commencent à auoir leurs putgations naturelles, au lieu de menstruës luy sortit vn membre viril, lequel iusques à ce temps auoit esté reconcé, ainsi de sille elle sur faite masse, & sur dereches baptisé & nommé Emanuel. Puis vestu d'habite d'homme passa aux Indes, deuint excellent & riche. Par apres reuint vers ses parens, où il espouta semme. Ie suis certain qu'il, demeura tousiours sans barbe, mais ie ne sçay s'il eut des enfans, dit Amatus Lusitanus Centuria, 2. Curat.; 9.

En Abdere Phaëtuse femme de Pythee, au premier temps de son aage estoit seconde, mais comme son mari sust alle en exil, ses purgations menstruelles ont esté supprimees par longue espace de temps, par apres des douleurs & rougeurs se sont engendrez aux ioinctures. Comme ces choses luy sussent aduenus le corps à esté rendu viril, le poil à commencé à croistre par tous les membres, le visage s'est couvert de barbe & la voix est deuenuë forte & aspre. Ce qui est aduenu aussi à Nemise Hippoc. liu. 6. de morbis popularibus.

Anthoine Loqueneux recepueur des tailles pour le Roy à fainch Quentin, n'agueres m'a affermé auoir veu vn homme, au logis du Cigne à Rhenes l'an 1560, lequel on anoir estimé fille iusques à l'aage de quatorze ans, mais seioüät & folastrat, couché qu'ilestoit auec vne chambriere, ses parties genitales d'hôme se vindrent

16.

17.

13.

Des Gynandres à desueloper. Le pere & la mere le cognoissans estre tel, luy sirent par authorité de l'Eglise changer le nom de Ieanne à Iean, & luy sirent bailler habillements d'homme.

9.

Aussi estant à Vitry le François, en Champaigne à la suite du Roy, ie vy vn certain personnage nommé Germain Garnier, aucuns le nommoyent Germain Marie, parce qu'estant fille il estoit appellé Marie, ieune homme de taille moyenne, trappe, bien amailé, portant barbe rousse, assez espesse, lequel iusques à quinze ans de son aage avoit esté tenu pour fille, attendu qu'en luv ne se monstroit aucune marque de virilité, & mesmes qu'il se tenoit auec les filles en habit feminin. Ayant attaint l'aage fusdit, comme il estoit aux champs & poursuiuoit assez viuement ses pourceaux, qui estovent dedans vn blé, trouua vn fossé, qu'il voulut affranchir. & l'avant fauté à l'instant se viennent à desuelopper ses genitoires & la verge virile, s'estans rompus les ligaments par les-quels auparauat ils estoy et tenus clos & enserrez. Celane luy aduint sans douleur, & s'en retourna l'armoyant à la maison de sa mere, disant que ses trippes luy estoyet sorties hors du ventre, laquelle sort estonnee de ce spectacle, avant assemblé des Medecins & Chirurgiens pour la dessus auoir aduis, on trouua qu'elle estoit homme & non fille. Tantost apres auoir ce raporté à l'Euesque qui estoit le Cardinal de Lenoncourt, par son authorité en l'assemblee d'vn grand nombre de peuple, il reçeut le nom d'homme, & au lieu de Marie fut appellé Germain

on files - parcons.

37 6 main, & luy en fut aussi baillé l'habit. Ambroi-

20.

21.

25.

se Paré en son œuure de Chirurgi, feul. 1031.

Le mesme aduint à vne autre vierge chez Eleonor cousine germaine de Charles cinquiéme Empereur. Montanus au liu. 1. chap. 6. De theoria medecine.

Pontanus raconte vne histoire pareille de

Iphis, dont il dit:

l'ota puer foinit, que fæmina vouerat lpbis. Iphis tille promitte de beaux vaux mefenier. One converne in fils feent been executive.

Pendant que nous escriuions ceci, en la ville de Spolette, situee en V mbrie, nommee vulgairement Spoletto, vne fille d'vn nommé Toccacia, aagee de seize ans, sœur de lean Francesque d'Aguillo de Norcia, fut changee en homme, les parties viriles se mettans lors en euidence, comme il m'a esté affermé de plusieurs personnages dignes de soy dudit lieu. Donot, la apporta veram mem rabilium, liv. I chapitre 2.

De mon remps en France prés la ville de Corbeil sur Seine, vne fille nourrie entre les filles, & reputee pour relle, infques à l'aage de quatorze ans , luv estans sorties des parties hontentes, les influments virils, à effé reputé au nombre des hommes, changeant de nom & d'habit. Ican Culman. In juis provins objeruatiombus.

Philostrate an liure premier refere d'Empedocle Agringentin disciple de la secte Pythagorique, parlat de la propre personne, qu'il dit. Ipfe fui nec non quandoque puella.

Bb

Que les parties viriles ont esté formees aux Gynandres out femmes homnes, des qu'ils estoyent en la vuluc maternelle, & comment ils out eu telle constitution.

## CHAP. LVI.

Ar l'authorité de tant excellente perfonnages, il est assez manifeste, & faut tenir pour constant, que plusieurs silles & femmes ont esté chagees en nature d'hommes. Ou

pour mieux dire, que les parties genitales des hommes, lesquelles auoyent esté cachees auparauant, ont este descouvertes, en plusieurs qui estovent reputez entre les filles & femmes: occation pour laquelle on à châgé leurs noms, habits & vacations. Non comme dit le docte Mercurial que lesdittes parties aventestéde nouveau engendrees, mais elles se sont manifestees. Car estas reelles des princij ales du corps humain, voire melmes conftituantes & fournissantes l'officine d'vne des quatre premieres fac iltez & principes, cui est la generation, quoy que ce soit composez de veines, nerfs, ligaments, membranes, muscles & autres parties similaires spermatiques, sans doute nous les deuons teni: e gendrez, de la semence genitale, dés que l'embrion est formé en la capacité de la vulue maternelle : Et deuant que l'enfant soit né elles sont complettes en leur ellence,

Les farsies viriirs ne font de nouura, engen rees. Argimet premir. ou femmes bommes.

fournies, & paracheuees, dont demeureront fatilement d'accord auec moy, ceux qui sont versez en la doctrine d'Hippoc. & Calen, de telle sorte que ce seroit abuse du temps & loisir, de cotter icy les lieux qui en font foy. Mais elles ont este retenues par nature en l'interieur, tant la resensis pour la varieté en laquelle elle se delecte, que en l'inteaussi pour quelque occasion non gueres esloi- rient. gnez de la cause des Hermaphrodits, mais toutesfois tendante à plus grande perfection & disposition d'espece plus parfaicte. Car la semence de l'homme & de la femme ont presque Forme do concurré en quantité & qualité suffisance, pour membre en la formation du masse, dont il à esté rendu accompli & parfaict: fors que y ayant quelque legiere portion de muliebie, sperme, ressentant la qualité virile, en moindre quantité que besoin n'estoit, dont le compliment de l'œuure à esté empesché, en ce qui concerne la situation seulement, les dittes parties genitales ont esté formees à l'interieur, auec l'enuelope commune des testicules, qui est le scroton estendu en forme de conduit de matrice, & quelques membranes ou ligaments, donc le tout à effé tenu & reflerré, infques à ce que la vigueur de l'aage & eclamptis ou iplendeur de la chaleur naturelle, Canfelift aitacquis allez de force & vigueur, pour poulser le tout dehors, ai lez par la concurrence des esprits affluans aux ligaments fistuleus, qui pour lors s'estandans rompent & dissipent de force & violence lesdittes membranes, se faisans voie à l'exterieur, ce que demonstre assez la prompte & subite issue. Bb ij

Que la value renuersee ne peut estre conuertie en membre virst, & quelle parties de l'homme ne se trounent en la temme.

### CHAP. LVII.

Opinion de quelques uns.



Velques vns ont estimé que ceste prominence de parties viriles procedoit non d'vne formation particuliere, mais d'vn renuersement & subuersion de vul-

ue, pour la grande similitude, qu'elle à auec le membre genital viril. A quoy il semble à voir que Pline s'encline, se fondant sur la grande resseblance qu'Aristote & Galen ont dit que les membres dediez à la generation aux semmes, ont auec ceux des hommes, disans que la matrice aux semmes est le membre viril renuersé, & demeuré dedans le corps par l'imbecilité de la faculté formatrice, qui pour l'intemperature sioide & humide n'a peu paracheuer la forme virile qu'elle se propose plustost que la feminine, dont estant retardee & empeschee, elle fait ce qu'elle peut, non ce qu'elle veut, voire mes si vegents, qu'ils sont veus eux mesmes donner la palme à cette opinion.

fireine fireine garrie

Confession

Nous cognorilons & encuens pour veritable ce que ces grands personnages ont dit, de telle similitude, mais il ne s'ensuit toutesois, que

Meance. fimilitude, mais il ne s'enfuit toutefois, que l'aditte vulue le renuerle ou se soit iamais ren-

uerse ou rebrousse en aucune femme, de tel. le sorte que d'icelle subuersion vne verge virile aiteité formee, ce que aussi ils n'ont pas dit estre aduenu, ains seulement, que toutes les particules desquels les parties genitales en I'vn & l'autre sexe sont composez, ont grande fimilitude ce qui n'infere identite, auffi ne fe peut il faire, que l'vn de ses membres soit conuerti en l'autre.

Pour preuue de ce, prenans pied de l'ex- Aguinets, plication des parties cy deuant faite, si vous pour resu-imaginez la vulue du tout renuersee suiuant tation. le dire d'Aristote, pour la rendre pendante en dehors, vous representerez plustost à vostre entendement vue forme de bouteille à large goulet ou orifice, penduë deuant la femme, dont l'orifice sera attaché au lieu de l'ovale & le fond pendant en dehors, & ny aura aucune fimilitude de ce que demandez.

La maniere que laditte matrice pourroit comme la plustost representer la figure des parties geni, marrie tales viriles, feroit si attachee aux bas de l'os courrois pubis, en cette partie ou le col de la matrice er le ##. oft joinet à la bouche de la value ditte Rielus bre viril. commus, de forte que le corps d'icelle vulue rempli de vailleaux ipermatiques & testicules, fust pendant contre bas, en forme de scroton, & le col d'icelle prominent en dehors, comme vue verge vuile.

Mais si vous le representez en cette ma-Parties niere forme certainement de la plus grande del Homfimilitude ) ou feront les parastalales corps in en le var queux : ou les proftates ? que deviendront jeume.

Jes petits rameaux eiaculatoires enuoyez an col de la vulue ? où trouuerrez-vous les nerfs ou les ligaments fituleux, pour faire tendre & dreffer ce mébre imaginaire ? ou les quatremufcles? ou le balanus qui toutes font requifes en l'hôme: Comment imaginerez-vous vne secretion & separation de laditte vulue, pour la retirant de sa constitution ordinaire & naturelle qu'elle auroit obrenue, luy en attribuer vno tant difforme & dissonnte de son premier establissement, qu'il n'est possible de plus ? Certainement vous ne trouuerrez rien de tout cela.

Mais ie veux par hypothese que toutes les seincules se trouuent & soyent in rerum natura, ne s'ensuiura toutesois que la faculté specifique, pour faire le sperme viril, soit aux testicules, ny la disposition des vaisseaux deferents & preparants telle qu'il est requis, ny les eiaculatoires ainsi disposees. Il ne faut donc estimer, que par la totale subuersion de la vulue

cette mutation de sexe suruienne.

Par quel artifice de nature le Gynaner à efté formé dés sa premiere configuration, & lamatrice renuersee pour vestir le membre viril & seruir de seroton.

Wis que par la totale subuersion de la matrice, ou particuliere qui pourroit aduenir, l'homme-temme ou Gynaner ne peut estre fo, met en re-

cerchant icy sa particuliere disposition, il faut reuo juer en memoire ce que nous a ons cy deuant dit. Que les corps servans à la potre dion corprent & extention du membre viril, qui font ausi la nemant à meilleure & principale partie de la constitu-l'extension tion, sont six, sçauoir est deux , ligaments & de preques quatre mufcles, aufquels nature preuoyant à la deuc conservation de son subiect, n'a voulu donner origine, en la partie exterieure de l'os pubis, lieu auquel à la verité la verge virile eust esté renducibien ferme, maistrop facile à offencer, non seulement des intemperatures, mais aussi des violences & effors procedants de l'exterieur, dont elle euft efté touuent blessee & renduë incommode à beaucoup d'actions que l'homme n'eust peu executer à ion vouloir & defir.

Ce qu'ayant preueu, elle à tiré les deux ligaments de dessous l'os & les muscles aussi: Origine deux desquels prenans leur origine tout au- d'icens. pres du lieu dont est deriué le sphyncter ou muscle annulaire, qui se reflechissans en haut vont des deux coilez embrasser l'ourachos, & les deux ligaments susdits, s'estendans en long comme deux doigts, lors de leur embrassement , les autres deux elle les 1 tirees dudit os facrum, pen an desfous desdits ligaments, tous lesquels ioignans leur action Bb iiij

378 Des Gynandres

auec la distention survenante ausdits ligaments par l'abondance des esprits, rendent led't corps de verge roide dur & ferme, de telle force que remontant haut il paroilt prendre son origine de l'exterieur dudit os, & qu'il soit impact & planté en iceluy comme vne cheuille, pour faire la besongne que les femmes ayment naturellement, combien à la verité qu'il proce le de la partie interieure & inferieure des os public & facré.

Celaposé, il est facile se representer à l'en-

tendement, que nature sans grand trauail, mais pluitoit agissant paresseusement comme lasse en son action ( si quelque lassitude peut estre attribuce à celle qui est autrice de tout Caufe que mountement & repos) lors qu'elle à formé lesdittes parties viriles elle les à laissees sur le lieu formers à de leur origine, peu plus molasses & humides Cimiericur qu'elles n'ont accoustume d'estre aux autres

hommes, insques au temps que la chaleur naturelle, avant consommé l'humiditéex crementeuse, leur aide à sortir dehors Dia un elampsin, c'est à dire par le lustre splendeur & vigueur qu'elle acquiert enuiron l'aage d'adolescence, auquel elle se monstre beaucoup plus vigou-

reuse qu'en autre saison.

Compa-Vation.

ces par .

sies fone

Tout ainsi qu'vn potier apres auoir roué quelques pots, qui luy semblent formez d'vne passe trop molle, neles veut transporter loing de sa rouë, craignant lesgaster, ains les laisse reposer vne espace de temps, au lieu mesme auquel il les à formez, iusques à ce qu'ils soyent plus consolides par l'air, lequel consommant

partie de leur trop grande humidité, les rend

plus forts.

Aussi nature en quelque corps plus humides & excrementeux, quels sont ceux dont nous parlons maintenant, n'a ofé promouvoir & met tre hors ces parties genitales, iusques à plus grande corroboration, laquelle aduenant au temps de la puberté ou de l'adolescence, elle les poullera dehors.

Et tout ce qui estoit establi en forme de matrice & auparauant reconcé en l'interieur, est rebroussé & renuersé à l'exterieur : Si que lors on apperçoiue le prepuce & la verge virile, voire mesmes le scroton qui en soy contiet d's parties les testicules & vaisseaux spermatiques, pour viriles. les conferuer. Non qu'aucune partie ou portió servant à la constitution des parties genitales viriles soiet de nouveau formés. Car le tout anoit obtenu sa naturelle constitution, des la 1. milion des semences feminine & masculine dedans la vulue, lors & au temps de la conception, voire mesmes auoit esté rendu à sa perfection.

Histoire fore remarquable d'une femme, qui fut faicle homme apres avoir parté en son ventre, & comment cela est possible.

CHAP. LX.

Des gunandres

sable.

Ntre les histoires plus memorables des femmes-hommes ou gunaveres, chose no. est celle-cy racontee par Anthoine sable. Colo d' mbrie. C'est qu'vne femme mariee engendra en soy vn en-

fant de son mary, puis apres s'excitans & sorcans dehors les parties genitales des hommes,

elle deuint homme.

Ainsi comme cela est remarquable, aussi est il referé pir Autheurs signalez, quels sont Marcel Donat l. 6. chap. 2. Aleman Coppe Dialogue premier chap. 8. Gaudence Merule 1. 1. Rerum me morabilium, & Eusebe en ses Chroniques.

Ce faict qui de prime face paroist miraculeux, sera toutesfois reduit à la balence de raison par l'exposé du precedent chapitre.

Raifon de la formation.

Car tout ainsi comme la vulue de toutes femmes se dilatte grandement apres la conception, puis apres le part sertire en soy comprime, & resserre, d'vne telle façon qu'elle recouure & repete sa pristine habitude, ne demeurat gueres plus grande, qu'elle estoit auparauant la conception. Il faut estimer que sans grand trauail, nature aura en ce subiect restably, non seulement la matrice en ce gynaner à son pristin estat, pour estant de present renuersee lors de l'apparence des parties genétales viriles ser-uir de scroton. Mais aussi quelle aura tellemet resserré en say l'apophise du perstoine, apres vne telle & si grande dilatation, qu'elle sera competente à la retention & cohibition des parties contenues soubs le peritoine, lors que

gunantrope.

la matrice en sera retiree.

Non toutesfois qu'on doiue inferer de la que ce qui est du corps de la matrice seulement puisse estre conuerti aux parties viriles, mais bien que nature ayant dés le commencement establi quelques parties destinez au futur vsage viril: elle ne laisse d'en faire seruir quelques vnes de celles qui estoient propres à la femme pour le compliment des parties genitales viriles.

Histoire d'une si'le-homme trouué à Paris dont le membre vivil n'apparoissoit que par internalles.

CHAP. LXII.

L'espece des gunaneres est à referer l'histoire d'vne fille aagee de 19.à 20. ans, dont i'ay ouy en fort bonne com-

Hifleire nossble.

pagnie de mes confreres, lors escoliers estudians en Medecine, representer le fait par Monsieur le Conte Docteur en Medecine à Paris, Lecteur Royal & public. Cette fille dot il supprimoit le nom, estoit, disoit-il, fille d'vn Aduocat du Parlement de ladicte ville de Paris, demeurant en la parroisse de S. Pol laquelle estant accusee d'anoir eu habitatio auec quelques autres filles, comme une subigatrice, fut ap- Accusatio prehendee & constituee prisonniere. Ou estat examinee, & avant denié le faict, elle fut visitee par plusieurs Medecins, Chirurgiens, & obstetrices, suiuantl'ordonnance de Iustice, qui tous l'attesterent fille. En fin le procez estant deuolut en la Cour deParlemet, par appellatio:

58z

De Marin le Marcis

veu les grandes charges rapportees contre cette fille, pour tesmoins irrefragables, fut ordonné qu'elle seroit derechef curieusement vilitee en toutes les parties de son corps, par Messieurs le Conte, Prenosteau & Duval tous Docteurs en Medecine de ladicte ville, accompagnez de deux Chirurgiens & deux obstetrices ou matrones. Ce qu'ayans faict & ne trou-Vifte 2700 uans autre chofe, que ce qui auoit esté attesté,

Geonie.

par ceux qui l'auovent premierement vilitee. Veu d'ailleurs les telinoignages rapportez de certain contre elle. Fut trouvé bon que le Geolier introduist vne belle jeune femme auec elle, qui comme prisonniere en ladicte prison, seroit permise à certaines houres frequenter cette fille, pour l'induire & soliciser de quelque propos amoureux, voire mesmes se rendre obsequieuse enuers elle, en ce qu'elle euit peu defirer. Ce qu'ayant efté fait par deux fois, sans qu'il en fu!t autre chose aduenu, comme la troisielme fois cette ieune femme eust esté in troduitte, & laissee une heure entiere en amiable conference, ceux qui estoient destinez à la visitation entrerentpromptement, qui sans aucun retardement, découurans les parties naturelles de l'accusee, trouuerent vn membre viril, assez gros & fourni, qui commençoit desia

à faire retraite: Comme aussi il ne tarda gueres millenfe. à rentrer du tout en leur presence, de telle sorte qu'il ne restoit en apparence que les signes

& indices d'vne fille.

Ce qu'estant suffisamment cognu : le pere apres auoir trouué moven d'apailer & pacifier Gunantrope. 38

le tout, sit quitter l'habit de fille ace gunaner, pour prendre l'habit viril, orné duquel il voulut estudier aux lettres humaines, ausquelles il profit i si bien en peu de temps, qu'il paruint au cours de l'hilosophie, ou les dits neur le Coste mon precepteur, & ledit sieur Pre-uosteau m'ont dit l'auoir veu par plusieurs fois poursuiuant ses estudes.

De Marin le Marcis gunaner, qui pour moir change d'habit & de nom, à effé en grand danger de perdre la vie.

### CHAP. LXII.

Ous ceste espece nous mettrons aussi Marin le Marcis, qui ayant esté baptisé, nommé, vestu, nourri & entretenu pour sille, iusques à l'aage de vingt ans : apres qu'il eut senti

indices de sa vicilité, changea d'habit, & se saisant appeller Marin, au lieu de Marie, se siança & donna soy de mariage, à vne semme, laquelle il cognut charnellement, par plusieurs sois. Mais d'autant que la sorme des parties genitales d'iceluy est sort dissernte de tous les autres silles-hommes ou gynaneres cy dessus mentionnez, sors du dernier. Et que l'histoire dudit Marin est digne d'estre remarquee, pour la varieté que sortune à voulu prariquer non seulement en son corps, mais aussi en sa vie, des la sin de laquelle il s'est veu bien pres, par vne

cordangine qui l'a mortellement menacé luy ferrer la trachee arcere, susques à extinction de vie, qu'il eust perdué ignomigneusement s'il n'eust eu recours au Prince, par appellation, au moyen de laquelle la vie luy à esté remise, & a obtenu fauorable iustice, pat la Court de Paelement en ceste ville de Rouen. Il stray comme ic c oy chose agresble au Lecteur, sus expose pleinement l'histoire dudit Marin, ainsi que se lav cognue & sceue, par les depositions tant de luy que de sa temme, dont on nous a taict lecture, lors que nous l'auons visité, en la conciergerie de ce hen, que melmement de ce qu'il m'a taconte en particulier, comme il enfuit.

Desofition de Marin le Marcis, contenant tont le difcours de sa vie, & de ses amous s, resinement l'absuration de sa religion, & la cause de son emprisonnement.

### CHAP. LXIII.

Cau es de L'empition E iour suivant la feste des Roys de l'annee mil six cents vn, à Monstieruillier Viconté du Bailly de Caux, des en claues du Parlement de Roven, le substitut du Procu-

reur du Roy, entendant que le vulgaire se formalisoit & prenoit scandale, de ce que Marie le Marcis ayant par l'espace de vingt ans porté habit muliebre, se faisoit appeller Marin, au lieu du nom deMarie qu'on lui auoit tousiours donné. Et metmement qu'il vouloit se ioindre par mariage ance vne femme: le fit faitir, & la femme auth qui l'auoit receu en la chambre,

les faitant tous deux constituer prisonniers. Le divielme tour dudit mois & an fut in prifenprocede al eximen & interrogations d'icelui, mer. par Marftre Richard Terrier Etcuyer, lieutenant du Bailly de Caux en la ville & Viconté dudit lieu.

Deuant lequel ledit le Marcis iure de dire verite, & apres deue remonstrance & folemnitez de justice à ce v sitez, bien & deuement faides & pratiquees , a dit & depote ce qui enfuit. Qu'il se maintenoit homme, neantmoins qu'il ait porte cy deuant I habit de fille, & est nage de ving: & vnan, fils de Guillaume le Mar cis, & leane de la Have les pere & mere, encor Depositio vinans demourans en la parroifle d'A gernille 1 Orcher, & est fondit pere du mestier de cordonnier. A la diligence desquels il fut baptisé pour fille, en la parroiffe d'Angeruil'e, & nom mé Marie par Lacques Deschamps fieur de Neaumare, accompagné de Marie Picgrey & Jeane Vattier fes parrains & marraines. Aagé qu'il fut de huicf ans ,ton pere pauure des biens de fortune, le bailla pour feruir de chambriere à 4-air le Robert le Moyne demeurant à Estanbus, ou il à serui par 3. ans. Apres les dits 3. ans, fin 18, il auoit encoi serui de chambriere par 7 ans & de mi chez Daniel i remot, en la ville de Moftieruil er, En apres auoit aussi ferui de châbriere à Harfleur, par lix mois, chez le sieur de la Motte

386 De Marin le Marcis

Ministre de la religion pretenduë reformee, ou il couchoit auec vne fille. Et depuis auoit derechef serui de chambriere six mois, chez Isac Boyuin marchand demeurant audit heu de Monstieruillier, ou estant surpris de maladie, qu'il supporta quelque espace de temps chez son maistre, & du depuis estant rendu debile de cette longue infirmité, il se retira en la maiton de son pere, ou il auoit esté encores long temps malade. Que durant le temps de son seruice, chez ledit Daniel Fremont, duquel la femme accoucha d'enfant, fut prinse pour garde vne ieune femme, veufue de lean Auril, nommee Ieane le Febure, pour affister & garder ladicte femme sa maistresse durant le temps de sa couche, enuiron le temps que luy deposant tomba malade, & le fit on coucher auec ladicte leane

par l'espace de cinq semaines.

Capitula tion, amou r.ujes.

Durant lequel temps il ne luy auoit donné à cognoistre quel estoit son sexe, insques sur la fin qu'il luy en parla, & luy sit toucher sa partie virile, sans toutes sois s'efforcer d'auoir sa compagnie, comme il ne s'est aussi efforcé en aucune autre, mais auoyent parlé de prendre

l'vn l'autre à mariage.

Depuis le temps de ceste cognoissance ils ont souvent conferé ensemble, de l'amour reciproque qu'ils portoyent l'vn à l'autre, comment. X par quels movens ils pourroyent partient à l'accomplissement du mariage par eux desiré. Ce que ledit le Marcis desiroit estre fait en l'Eglise Catholique Apostolique & Romaine, à laquelle sa mere l'auoit prié retourner.

Ce

Gunantropes

Ce que ladicte le Febure luy auoit accordé faire,quittant la religion pretenduë re ormee, en laquelle elle auoit toutiours esté nourrie. Et alloit ladite leFéure trouuer ladite Marcis àl-larfleur, pour en deuiser plus tamilierement. Tant qu'en fin apres diners pourparlers, & que ledit le Marcis cut mené ladicte Jeanne le Febure chez les pere &mere, susquels il auoit communiqué le tout, & comme il pretendoit prendre l'habit d'homme, faire abiuration de sa religion & espouler ladicte leane le Februe. Et que sa Dissassemere le fust efforcce de le diuertir de l'amitié de mariage de ladicte le Febure, difant oue cen estoit son cas, d'autant qu'elle estoit pauure & n'avoit aucuns moyens, & que ladicte vefue auoit deux enfans de son mari. Toutesfois le sou enant des promesses de mariage qu'il auoit faictes auec ladicte le Febure, & foy iuree reciproquement, estant d'autr part tellement vaincu de l'ardant desir d'amitié, qu'il anoit contractee auec elle, qu'il ne pouvoit dormir, & perdoit toute patience, il part du logis de son pere le iour de la feste de Toussaincès, alla audit lieu de Monttieruillier, ou ladicte Icanele Feure estoit demeurante, en vne chambre qu'elle tenoit teule, demeuratout cedit iour & autres ensuiuans auec elle, resolurent de leur mariage, naturelle, dont les' promesses reiterees, ils coucherent ment, ensemble, eur habitation charnelle auec ladice le Febure, trois ou quatre fois la premiere nuiet, continuerent par l'espace de quinze iours à viure & coucher ensemblement, non saus reiterer le plaisant conflict, & auoir sous

¥38 De Marin le Marcis uent habitation auec icelle.

Durant lequel temps son membre viril ne seroit rentré, comme il auoit fait auparauant. Car depuis cinq ans ou enuiron qu'il auoit commencé à paroistre, quand il auoit quelque passion amoureuse, il le faisoit sortir de la longueur du demi doigt, aucunesfois de tout le doigt, quand il rendoit son vrine, qu'ilà toufiours veu sortir par ledit membre viril. Mesmes sentoit paroistre deux parties charnuës ou tenicules soubs la verge, de la grosseur de deux gros glands de chesne couverts de peau assez tenduc & polie, non beaucoup molasse ny slestrie, & ne s'apparoissoit pour lors aucun indice ou figure de nature ou ovale feminine.

Or pour mettre fin à ce qui estoit encom-

Il defcom. are son a mencé, il descouurit son secret à Berthelemi MIOHY.

Teflicules

Nouel boulenger, & à Iean , Vaillant par cy deuant sergeant, qu'il cognoissoit particulierement , & qui sont parents & amis de ladicte Ieane le Febure, les priant de demander conseil au fieur Doyen de Monstieruillier, comme ils se deuoient comporter en l'abiuration de leur religion, & confection du mariage par donné par eux pretendu. Ce qu'ayans fait ils receurent missiues dudit sieur Doyen, adressantieur Penitentier de Rouen, par lesquelles il donoit à ententendre la volonté desdits supplians. Chargez qu'ils furent desdicles lettres (dit-il) Habis nous alasmes à ladite ville de Rouen, & prins pour ce faire habit d'home. Ou ayant presenté les mussines, en la presence dudit lean Vaillant qui mous accompagna, nous fismes nostreab,

d'i omme tris. \$10H.

gunantrope.

furation, dont aportasmes les attestations dudit sieur Penitentier, addressantes audit sieur Doyen, lesquelles sont cy representez. Et sur le chemin de ladice ville, tant allant, venant que seiournant, nous couchaimes tousiours ensemble ladicte Ieane, & moy, & euz bien souuent sa compagnie, comme i'ay faict encores depuis que nous sommes reuenus, iusques au temps que i'ay esté constitué prisonnier.

Deposition de leane le Febure, contenant les actions tant d'elle que du Marcis, depuis leur coonorff ance.

#### CHAP. LXIIII.

Pres que ledit Marin le Marcis eut efté ouy en ses depositions, & renuoye en ses prisons, ladicte Ieanele Febure fut amenee, laquelle iuree de dire veri

té à dit & deposé sur les inquisitions à elle faictes, qu'elle est aagee de trente deux ans, & est fille de Maistre Iean Albert, & de Marguerite Alix, encores viuante ses pere & mere, demeurant en ceste ville, depuis neuf ans.

Qu'elle est vefue de desfunct Iean Auril, marie auec lequel elle fut mariee à l'aage de quator- die vef se ans, & à esté neuf ans joincte par mariage ue, auec luy, dont elle à encore deux enfans viuans.

Elle gaigne savie à garder les femmes Cc ii

De Marin le Marcis 390 de couche, & à vescu en la religion pretendu reformee tout le temps de la vic. Sinon depuis enuiron vn mois quelle à commencé à ouyr le seruice dinin, à quoy faire elle desire continuer.

Qu'elle fut apellee il y à enuiro vn an &demi pour garder la femme de Daniel Fremont demeurat en cesteville, pour la garder en sa gesine Signeda. &couche. Chez & en la maiso duquel Fremot, ledit ieune homme qui s'apelloit de presentMarin le Marcis demeuroit, comme chambriere, vestu en fille, nommé pour lors Marie, & furet mis coucher ensemble.

> Par plusieurs fois ledit Marin aiguillonnoit & rageoit auec ladice confessante, dedas le lict, toutesfois il ne se decouuroit, aussi ladicte confeilante ne s'estoit apperceuë qu'il fust autre que fille. Mais sur la fin du seruice de la confessante, en ladicte maison, & par vne nuict qu'elle & ledit Marin faisoient la lessiue, icelui Marin luy dit aupres du feu qu'il estoit garçon & de faict luy ayant monstré son membre viril, demanda à la confessante si elle vouloit que il se mariassent ensemble. A quoy la confessante s'accorda, luy remonstrant qu'il n'auoit deu porter l'habit de fille si long temps. Lequel luy dist qu'il l'eust quitté, & prins l'habit d'homme il y à ja long temps, sans la honte du peuple. Et pour ce que ledit Marin fut saisi de maladie dés le l'endemain, la confessante auoit encores continué son service, chez ledit Fremont vn mois, ou elle gardoit ledit Marin de ladicte maladie violente, comme de chaud mal,

Mettué.

fallé.

gifant toufiours au lict, couchoient ensemble. Et sur la guarison, la confessante touchoit & confolation manioit souvent ledit membre viril, qu'elle du malade voyoit estre tel, & de telle grosseur &longueur qu'estoit celuy de son deffunct mary, sans qu'el le s'apperceust en aucune maniere, qu'il y eust quelque marque de sexe feminin. Et nonobstat que ledit Marin s'efforçast par plusieurs fois d'auoir sa compagnie, elle ne le voulut permettre, nonobstant les iurements, & serments qu'il luy faisoit de l'espouser,

S'estant retiré du service dudit Fremont pour aller demeurer chez vn Ministre de Harfleur, ou souvent ledit Marin mandoit ladicte le Febure de s'y transporter, ou elle alloit parler à luy par les rues, du temps de consommer leur mariage, & luy prometroit tousiours ledit

Marin quitter ledit habit de femme.

En apres qu'il eut serui six mois chez ledie Ministre, il vint demeurer en la maison d'Isaae Boyuin Marchand de ceste ville, la ou il auoit aussi serui demy an, comme chambriere, pendar lequel temps il venoit voir ladicte confessante en sa chambre, ou ils parloyent de leur ma-membre viril, sans cognoistre qu'il cust semeisses nature de femme, & ne pensoit qu'il eust aucu- la femini. quelque trace feminine, ou autres parties genitales que d'homme. Et sur la reproche que elle luy faisoit, d'auoir porté l'habit de fille, il respondoit que son pere & sa mere en estoient

Cc iij

1392 De Marin le Marcis cause, qui l'auoyent ainsi vestu, mais qu'il qui-

teroit bien tost ledit habit', & qu'il l'espouse roit, disant qu'il vouloit que ce fust en l'Eglise Romaine, si elle vouloit luy tenir promesse,

& changer sa religion.

S'estant ledit Marin retiré du seruice dudit Boyuin à la maison de son pere, il la venoit voir plus souuent, la mena voir son pere & sa mere, & signamment dit que le iour de Tousfaincts il alla à sa chambre, ou ils arresterent &

fe de ma Trage.

de promes promirent d'eux marier ensemble, le plustost qu'ils pourroient, & pour confirmation des promesses ci deuant faictes ils coucherent ensemble, & cognut ledit Marin ladicte confesfante charnellement par quatre fois, aussi naturellement comme auoit faict ledit deffunct fon mari, tellement qu'elle apperceuoit & cognoissoit qu'il estoit homme, & auoit vn mem bre viril bo & naturel, de longueur &grosseur telle qu'ont les autres hommes, auec tels actes, qu'auoit ledit deffunct son premier mari, en la procreation de leurs enfans Toutefois qu'elle n'auoit prins garde si au dessous il y auoit des testicules ou carnositez. Et sur ce qu'il fut pres de 15. iours auec elle, couchant, beuuant, & mangeant, en fa chambre, il auoit eu fa com-

Moyens r' pagnie tant de nuict que de jour.

En fin qu'ils auoyent parlé à deux de ses pirents, scauoir est Jean Vaillant & Berthelemi Nouel lesquels ils auoyent priez de sçauoir du fieur Doven comment ils se deuoyent compor ter, pour le complimét de leur mariage. Lequel leur auoit baillé lettres, pour presenter au sieur

Gunantrope.

Penitentier de Rouen, vers lequel il disoit que il falloit aler, pour ayant fait l'abiuration de Habie vireligion, proceder à faire les bans & annoces, ril pris. En ce temps ledit Marin print l'habit d'homme, & s'acheminerent vers ledit sienr Penitentier, ou ils furent conduits par ledit Vaillat. Et ne laissoient de coucher ensemble, faisant vie de mariage. L'abiuration faice, & attestation prinse, qu'ils presenterent audit Doyen, ils estoient prests de faire faire leurs bans, quand ils furent constituez prisonniers. Prioit la Iustice qu'elle ne voulust empescher leur mariage, & qu'elle les renuoyast à l'Eglise pour les espouser.

Visitations faictes de la personne dudit le Marcis, examen des tesmoings, recolement & confrontation tant defdits Marcis que le Febure.

CHAP. LXV.



Edit lieutenant voyat que les dits Marin le Marcis & Icane le Febure perfistoient à leurs depositios, fans aucune variation, fit vificer ledit Marin par deux Chirurgiens

du lieu, le quels testifierent ne trouver en luy aucun ligne deverilité: non contet de ce fit fai te vne seconde visitation, par le sieur Bailly Medecin, vn Apoticaire & deux Chirurgiens, Raport de partie desals furet à ceste fin apellez de la ville materie deGrace, u iliterent derechef le Marcis, dot or chand Us ne peuret tirer autre cognoissance, par quoy gient. baillerent raport & procez verbal comme ils

Cc iii,

394 De Marin le Marcis

L'auoyent trouvé fille en toutes ses parties, sans qu'aucune marque ou signe de virilité se soit representee. Fit aussi comparoir deuant luy à l'examen les maistres & maistresses, que ledict

me ins.

Marin auoit seruis, lesquels deposeret uniforuf mément, qu'ils n'auoient rien remarqué en ladicte Marie, que actes, signes & gestes de fille. Il v eut deux femmes l'vne mere, l'autre femme dudit Fremont, qui deposerent, que ladicte Ma rie anoit eu ses purgations naturelles par plufieurs & diverses fois.

Surcuoy ayant derechef appellé leditMa-

fe: purga -

Name

Ai aren

Rasporte rin le Marcis, il luy remonstra qu'il auoit ofque le .. " fencéDieu& la iustice, de s'estre dit home, veu qu'on n'en auoit trouué aucuns indices, mais au contraire tous signes de fille, non seulemer pour la formation de ses parties qui estoient toutes feminines, mais aussi pour le faict des fleurs ou menstruës, lesquelles n'ont accoustume paroistre sinon aux filles & femmes. A quoi fut par ledit Marin respondu, que sesdices parties viriles s'estoient tousiours retirez dedans fon corps, Qu'elles n'auoient esté iamais si log temps prominentes, que quand il accomplit les œuures de mariage. Que depuis qu'il est entre les mains de la lustice, sa verge s'estoit retiree, & nonobstant qu'elle fust quelque fois fortie, elle n'estoit si grande qu'elle auoit accoustime d'estre, mais grosse comme le poulce seulement, & de la longueur, mais qu'il esperoit en bref d'en faire apparoistre.

Quand aux depositions des deux femmes,

395

foustenoit qu'elles estoient fausses & qu'il n'y Saon' con; faloit adiouster foy, pour les causes de recusatre celles tion qu'il auoit baillez contre la semme dudit qui raportremont, qui luy portoit haine & inimitié, & à en ses se seu coup de pargessos, mal. Au surplus qu'il maintenoit sa deposition veritable, qu'il estoit homme, & non semme, qu'il n'auoit offencé Dieu, ny la iustice, en cela, d'autant qu'il ne s'estoit serui, que de ce que nature auoit formé en luy, dont s'il ne pouuoit de present s'essouir, à cause de l'apprehention, ce n'est sa faute, ains de nature, laquelle il ne peut exciter pour le present, veu la timidité, & la sièure dont il à esté affligé depuis dix
à douze iours.

Ayant fait pareille remonstrance à laditte leanne le Febure, & qu'il estoit bon à voir qu'elle estoit abusee, ou bien qu'elle disoit ledit Marin auoir vne verge virile, pour que que mauuaile occasion & finistre dessein, l'exhortant de declarer qui l'auoit stimulee à dire cela. Elle à dit qu'elle n'arien deposé qui ne soit ve-perseue ritable, qu'elle n'auoit esté sollicitee ny indui-rance. te d'aucune personne, ny pour autre occasion que de mariage, à quoy elle percistoit, & prioit derechef la Iustice, qu'ils fussent mariez, d'iutant qu'elle sçauoit certainement que ledit Marin estoit homme, & son mari, comme austi il auoit auec elle naturellement& fuftifamment accompli les œuures de mariage, auec pareil & plus grand contentement, qu'elle n'au it eu auec son defunct mari, lors qu'elle auoit engendre ses enfans.

Sentence provoncee à Monstieruillier, contre Marie le Marcis & Ieane le Febure, de laquelle ils ont appelle à la Cour.

### CHAP. LXVI.



Es examents, recolements & confrontations faits, leprocez est trouué en estat de juger, voici vne merueilleuse catastrophe qu'on veut iouer, & constituer pour

borne & limititte à la iouissance pretenduë de ces deux pauures amans. Dont ils pouuoient dire de leur Iuge à bonne occasion ce que dit Virgile en son Encide.

Gnosius hie Rhadamantus habet durissima regna.

Par la prononciation de leur sentence, la-

quelle vous est cy representee.

Du Vendredy quatriesme iour de' May mil fix cents vn, à Monstieruillier à la chambre du Conseil, deuant nous Richard Terrier escuyer Conseiller du Roy, Lieutenant en la Viconté dudit lieu, pour Monsieur le Bailly de Caux. Veu le procez extraordinairement fait contre Marie le Marcis, & Ieane le Febure veufue de deffunt Iean Apuril prisonnieres, pour auoir par la litte le Marcis changé son habit de fille, qu'elle avoit porté l'espace de vingt ans, en ha. bir d'homme. En apres changé le nom de Marie qu'elle auoit, au nom de Marin, & sous tel nom fait abiuration de la Religion pretendud

Gunanirope.

reformee deuant le sieur Penitentier de Roijen à fin de contracter mariage en l'Eglise Catholique, Apostolique, & Romaine, auec caused'al laditte Ieane le Febure, suiuant les prome - intaiten. ses de mariage qu'ils ont dit auoir contracté ensemblement. Mesmes pour auoir abuse de leur sexe sous tel pretexte. Mis en deliberation auec les Aduocats du Roy, en cette Viconté & Consuls sous signez, trouvé en estat de iuger, pour estre fait droit aussittes prisonnieres. Apres la lecture faicte dudit procez par maistre Guillaume de Champagne Aduocat re reur, presence desdittes Marie le Marcis Conclusion & Ieane le Febure. Et que par le Procureur du 14 Procus Roy, parlant par le premier Aduocat de sa Ma-reur du iesté, eut esté dit : que laditte Marie le Marcis Roy. estoit denement attainte & couginque d'auoir mal prins l'habit, viurpé le nom, & voulu mendier faucemeele fexe d'homme. Et sois ce pre- Nouve texte commis auec laditte Ieane le Febure, vn l'erren, crime de Sodomie, & luxure abominable. Et commis pour abuser plus librement de sondit sexe, Sodomie il voalu countir ce detestable peché, du manteau fant qu'il du facré mariage : en quoy elle à violé nature, attenue offence l'honnesteté publique, deceu l'Eglise, viils prophané ses sainces sacrements. Et laditte Ieane le Febure preité son consentement &participation aufdits crimes, pour punition & reparation desquels cas, il concluoit que lesdits Marie le Marcis & Ieane le Feburedeuovet estre condamnees à faire reparation honorable, teste & pieds nuds, tant au pretoire de ce lieu, que deuat le portail de l'Eglise de S. Sauueur de

398 De Marin le Marcis

cedit lieu. Et apres laditte Marie le Marcis e-strebrusse viue, & son corps reduit en cendre, ses viens & heritages acquis & consisquez au Roy. Et pour le regard de laditte Ieannele Febure, actendu qu'auparauant elle n'a esté publiquement scandalisee de paillardise, concluoit qu'elle deuoit assister à l'execution de la latte Marie le Marcis, & apres estre sustigee & battue de verges, par trois iours de marché, bannie de cette prouince de Normandie, ses biens & heritages acquis & consisquez au Roy.

Les dits prisonniers faicts retirer, pour auoir aduis à la plus part, il est dit, en moderant la conclusion du Procureur du Roy, que la ditte Marie le Marcis est & l'auons condamnee à saire ce iourd'huy reparation honorable, tant au pretoire de ce lieu, que deuant le portail de l'Eglise de saince Sauueur de cedit lieu. Et en apres qu'elle sera penduë & estranglee en vne potence, pour ce dresse en la place & marché public de cedit lieu, son corps brussé & redigé en cendres, ses biens & heritages (si aucuns y

end) confiquez au Rov.

Et pour le regard de laditte Ieanne le Febure, d'autant que les les Consuls au nombre de seize, se sont trouvez my-partis en leurs aduis & opinions, à sçavoir huict, qu'elle sust condamnee à paveille punition de mort que le dit le Marcis. Et les autres huict Consuls, qu'elle sust seulement condamnee à faire la ditte reparation honorable, assiste à la ditte execution,

Sentence du alar.

Juges.

Gunantrope.

battuë & fustigee de verges par les carrefours de ce lieu, par vn iour de marché. Nous inclinans selon nostre aduis & conscience, à la plus douce peine. Auons icelle Ieane le Febute condemnnee à faire semblable reparation honorable somme le auec laditte Marie le Marcis, assister à l'execu-Febrre. tion d'icelle. Et apres le meime iour estre battue & fustigee de verges, par les carrefours de ce lieu, & a elle commandé le contenir & viure en temme de bien al'aduenir, sur peine de la VIC.

Comme Marin le Marcis appella, fue amené à Rouens Tribit, quelle cflore l'habitude de fon corps, er quelle difference il y à de ce qui eft naturel on artificiel.

## CHAP. LXVII.



Esdits Marin le Marcis & Ieanele Febure bien estonnez d'ouvr prononcer vne fi rigoureuse sentence, au detriment de leur vie & hon-neur, ontrecours à l'appel, qui est

fouuent mis en viage pour beaucoup moindre subiet. Ayans donc ap ellé de la sentence, ils surent amenez à la conciergerie de la court de Proces. Parlement de Rouen, & le procez apporté, où apporté estant promptement distribué à Monsieur de dessenbue. la Champagne Conseiller en icelle, & veu par la Cour, fut trouvé bon, par la deliberation de la compagnie, que vilitacion fuit faicte dere-

400 De Marin le Marcis

tion dudit le Marcis.

Arrest de chef de la personne dudit Marin. Ayant dont visuation. laditte Court par son arrest du dixiesme sour de May audit an ordonné que les plus anciens Medecins, Chirurgiens, & obstetrices exerçans en laditte ville, feroient exacte visita-

Sumant le mandement de laditte Court nous affemblasmes insques au nombre de six Docteurs en Medecine, deux Chirurgiens, & deux obstetrices succes, en vne des chambres du Palais. Où lecture nous ay ant esté suffisamment faicte de tous les examents & depositios, tant desdits le Marcis & le Febure, que des tes-

moins qui auoient esté contre iceux examinez,

Forme tenue en la Visitation.

Formedu Marcie recolements, confrontations & rapports faits audit lieu de Monstieruillier Ledit le Marcis nous fut amené en habit de garçon, lequel nous visitasmes fort curieusement, estant nud de tous ses habits. Il auoit le corps trappe, fourni, bien ramassé, la teste assez ronde, la cheue-lure courte, de qualité entre dure & molle, de couleur quelque peu roussatre, qu'il disoit auoit tous ours portee telle, depuis cinq ans ou enuron, qu'il auoit ressent plus exacte indice de sa virilité; car il assermoit que sur le quatorziesme an de son aagee, il auoit commencé à en sentir les premiers errements. La leure superieure noireissante, par le poil copieux & noir

Peil an rieure noireissante, par le poil copieux & noir parailimi qui commençoit orapi imes à paroistre, la voix a la lure claire & fort iemblable à la feminine. Les es-

Force post paules mediocrement deprimees, poitrine larfem les aif ge, ornee de tetins gros & glanduleux en forfelles. me de mammelles. Sous les aisselles y auoit bo-

ne quantité de poil roux en couleur. Le ventre estoit assez grand & bien fourni, les fesses larges, fort charnues, les cuisses & iabes à l'equipolent, voire mesmement quelque peu cedemateuses, ce que nous attribuions à la longueur de la prison, le pied gros & court, l'evale ou sein sa partie de pudicité un peu plus estroict qu'aux filles de honteuse. pareil ange, & rendant à plus grande rotondité, orné au turplus d'oreilles cy deuant dictes prer eyon ata de nymphes, d'y n petit clythoris &colomne droite, d'vne petite forme de conduict vrinaire, par lequel il affermoit n'auoir samais rendu fon vrine. Il ny auoit aucun hymen ny vestige d'iceluy, mais bonne quantité de poil roux fur les menticules ou penil. Attribuant à peul abondance dudit poil, tant de la partie naturelle, que de celuy qui estoit sous les aisselles, beaucoup plus copieux que celuy qui est vulgairement trouvé aux filles ou femmes, voire en l'ange de trente ans, & encores de celles qui font de fort bonne & virile habitude, nous estions rendus aucunement suspens de l'apparére du poil noit, qui sortoit de la leure superieucauf de re. Et encores plus de ce que au dessus de l'os demte. pubis, enuiron le licu de la situatió de la vulue, Secende on nous sentions quelque chose ferme & dur de la 8000000. longueur & grosseur du poulce, dont ne pou-noiós assigner aucune cause ny raison. Ces có-exciterent siderations join ces à lateneur des depositions, Penishur à tant desdits le Marcis que le Febure. Memora-narches tifs mesmement que les choses naturelles, les-plus amquelles ont commencement, de mouvement ples. & repos de foy meines , tent trop plus polices

Dinersité de l'art & nature.

ornce & decoree en leur interieur, voire mes que tant plus on pourroit approfondir iusques au centre & particules plus remottes des sens exterieurs, on trouueroit d'auantage de perfection. Tont au contraire de ce qui est fait par artifice humain, dont les parties exterieures seulement sont bien polies, ornees, & elaborces, les interieures laissees comme inutiles auec petite ou nulle parade & ornement, me donnerent occasion de faire plus ample perquisition.

Suitte de la visitation première, & comme l'hauteur fonda les parties naturelles dudit Marin le Marcis anec le doigt, en quoy faifant il troma son mimbre vivil, & de s.a situation.

#### CHAP. LXVIII.

'Estimay lors estre de mon deuoier recercher auec le doigt les parties remottes de la veuë, le plus qu'il me seroit possible. Et ne sus reprimé ne honte, memoratif de la sentence d'A-

Belle sen tence d' Arisiote.

d'aucune honte, memoratif de la sentence d'Aristote sur la fin du premier liure des parties
des animanx & de leurs causes. Où il blasse
les Philosophes, qui ont laissé arrière la consideration de quelques animaux, & des parties
d'iceux, pour leur sembler deshonnestes à l'atouchement, & vergongneuses à l'exposition.
Chose

Gunanirope.

Chose qui leur à esté fort indecente (dit-il)& indigne de Philosophes prudents, veu que nature n'a rien formé en vain, & n'a fait aucun animal ou partie d'iceluyquelque vilaine qu'elle semble estre ausquels elle n'ait inseré vne grande perfection, voire telle qu'elle peut induire les plus cler voyans en admiration. Ay at preambu? donc vsé de priere vers la compagnie, qu'elle le de l'au n'attribualt à indiscretion, ou cogitation las-theur. ciue, si ie mettois le doigt dedans la partie, que ie n'eusses voulu autrement toucher, n'eust esté le desir que l'auois, de recognoistre la verité, & cause occulte d'une chose si estrage, pour rendre la Cour certaine, de ce qu'elle detiroit scauoir & cognoistre, par nos aduis & procez verbaux. Alors ie mis le doigt dedans le conduit dudit le Marcis, tenant vne main dessus le come de bas du ventre, lieu auquel nous auions touché » fi er le cette dureté, de laquelle n'auions encores peu marcis imaginer, ny coniecturer la cause.

Lors ie sentis fort proptement que ce q nous Le membre auions touché au bas du ventre, au trauers des vint recemuscles de l'epigastre, respondant à ce que ie gnu. touchois du bout du doigt, estoit vn membre viril, affez gros & ferme, formé & coloqué iu- Situation stement aulieu auquel la vulue est situee aux femmes, le balanus occupant le lieu de ce que nous appellons victum caninum ou bouche de matrice, lieu auguel se fait le couronnement de l'enfant, quand se tournant la teste en bas il fait ses premiers efforts, pour s'aduancer à Omertur la lumiere de ce monde. Où mesmement au du bala-lieu d'auoir vne ouverture & scissure labieuse, sus,

404 De Marin le Marcis

tendant d'vn costé à l'autre, tel qu'il se trouue ous ous en l'ortifice du corps de la matrice, grande comme la bouche d'vn possson nommé. Tenche, ou comme les labies d'vn petit chien nouvellement né. Il y avoit vne petite ouverture tendant de haut en bas, telle que nous remarquons en vn balanus ou gland viril, au bout

Couronne

de l'ourachos, avant outre ledit gland, sa couronne ou rotondité superieure, charnuë, fort
facile à distinguer du corps de la verge, plus
dur & ligamenteus, dont l'aduertis la compagnie, la priant par plusieurs fois d'y apporter
la main, d'autant que cessant cela il estoit impossible de rendre la Cour certaine du fait, pour
lequel nous estions appellez, & que nous demeurerions chargez & contaminez du sang de
ce pautre garçon si nous ne faisons deuë vintation pour cognoistre la verité du fait.

Caufes du desir & precausion de l'autheur.

Et voyant le refus d'y toucher, outre ce que le feus curieux lors, de m'attribuer plus exacte cognoissance d'une chose tant rare, & dont le n'auois memoire qu'aucun autheur eust fait mention, pour m'appuiant d'auantage en cette sentence, y demeurer ferme, ou du tout m'en departant adherer à l'opinion de ceux qui iugeoient ny auoir rien de viril audit suiect, i'y! remis le doigt pour la seconde fois, en laquelle ayant trouué laditte partie tellement disposee, qu'aucun doutte ne m'en pounoit rester, iusques à auoir veu ledit Marin stimulé qu'il sut par frequente attrectation, espandre semence genitale blanche, espesse, & mediocrement fluide, telle en sin que Ari-

Second at . souche. ment.

Rote qui la constitue seul principe seminal, Profusion la descrit au commencement du quatriesme de semance persentatione anunalism. Non aqueuse en qualité tant suide ny sereuse comme la semme à somme accoustumé rendro. Le commençay blasmer à virile, part moy la negligence de cenx, qui vouloient Muisebres par l'inspection de l'exterieur, suger & decider de ce que nature auost retenu, & reconcé en vn plus secret cabinet.

Continuation du discours de la visitation, es comment l'autheur ne voulut consciutr à l'epition des autres, quelle est la teneur des rapports dont la coupie est cyreprismice, es de la cause de l'arpellation de Gunanthrope,

CHAP, LXIX.

Nduict de la cognoissance que l'auois acquise par l'attouchement, ie sis resus de condescendre ment, qui auoient assissé à cette Medecius visitation, lesquels raportoyent que ledit le chirme Marcis estoit fille, n'ayant aucune chose de viril, & que ce qu'il disoit auoir fait, & eu de conionation charnelle, estoit qu'il auoit abusé laditte Ieane le Febure auecle clytoris, à l'aude duquel, commevne tribade ou subigatrice, il luy auoit peu donner quelque contentemet. Et au lieu de se, baillay rapport à part & separemet

Dd ij

406 De Marin le Marcis duquel ayant retenu vne coppie, ie l'ay bient voulu cy inserer, comme il ensuit. le laques du Val Docteur en Medecine,

Coppie du Pappart bastie par l'autheur.

certifie que le dixiesme iour de May mil six cens vn, l'ay visité Marie le Marcis, maintenant nommé Marin, aagé de vingt & vn an ou enuiron, es presences d'honrables hommes maistres Marin le Vigny, Charles Bras-defer, lean Gueroult, Michel Jacquaut, & Guillaume

Q, iefore prefens à la vifitasion.

opinion.

Yuelin Docteurs en Medecine, en la presence audi de laques Desdames & Pierre Varembaut Chirurgiens iurez en cette ville de Rouen, & de deux obstetrices, suiuant l'arrest de la Cour à nous fignifié. Auquel apres plusieurs signes exterieurs qui se sont submis à la veue, nous tirions premierement consequence que ledit Marin estoit fille : mais en fin curieux de recercher les secrets de nature, par l'attouchement, lesquels ne pounoient estre submis à la veue, i'ay eu cognoissance que non obstant que les signes exterieurs donnassent grande occasion de le juger fille, si toutefois il estoit homme muni de membre viril, suffisant pour la generation & propagation de son espece, auec vne femme. Ce qu'ayant cognu, i'ay interpel-Medceins, le lesdits sieurs Medecins cy deuant nommez de le recognoistre par la mesmemaniere que i'a-

Interpretation des

> uois faict. Lesquels m'ayans respondu qu'ils ne le fergient, i'ay derechef faitiladitte vifitation, & ay recognu que veritablement ledit Marin estoit Gunantrope. Ce qu'ayant bien & deuement remarqué, ie n'ay voulu signer au

rapport par eux baillé, me reservant à bailler ce

Brope.

Gunantrope.

present à part & separement. Fait comme dessus, signé du Val vn paraphe. Cette diction de Gunathrope est printe des Grees qui appellent occession la femme Gunn, & de la diction ambropo , qu'ils du nom de attribuent tant à l'homme qu'à la femme, la Gunantro. flechissans en ses cas, par o, article masculin & par #, article feminin. Puis donc qu'il à esté dés le commencement de son aage baptisé pour fille, & en ceste qualité nourri, vestu, nommé, & esleue, insques à ce qu'il ait passé l'aage de vingt ans, lequel expiré il à prins l'habit d'homme, & se disant estre tel, dont plusieurs font doute, les vns le disans encores fille, les autres homme, les autres le tenans ambigu & fille-homme, i'ay estimé qu'il n'y auoit diction plus propre pour luy que celle de Gunathrope.

Grand

Louange de la vatiocination aidee par l'apprehention des sens, & de leur dignité, combien la verité à de force sur toutes choses, laquelle ne peut estre obscui cre.

CHAP. LXX.



'Est vne chose belle (tiec le Philosophe) de cognoistre les cho- Louanges ses par discours de raison, & faire en sorte qu'vn principe posé, Arifilia nous attaignons quelque belle de demon-De là dependent tant de beaux discours, vn monde de liures & monuments de

Dd iii

408 De Marin le Marcis ces grands precepteurs & lumieres de Medecine Hippoc. & Galen. Lesquels apres auoir institué & mis en auant la Doctrine des prin-Principes. des Medecipes, elements & temperaments des corps humains, la decente configuration, situation nombre, quantité, & contume, des parties desquelles il est constitué, tirent la cognois-D'où on sance des maladies, desquelles nos corps sont sire argu. affligez, par coniectures & arguments tellemen! des ment certains, que de grande parties d'iceux maladies. on peut tirer des conclutions necessaires. Mais d'où prennent ils la base & premiers fondements des beaux discours, qu'ils font sur lesdittes maladies: Outre les principes cy desfus mentionnez, vous trouuerrez qu'ils les puifent des fignes, qu'ils tirent des actions offencez, de cequi sort du corps, & des qualitez qui apparoissent par tout icy. De la vient la consideration de tous les excremens, l'attouchement du pouls, l'inspection des corps, pour cognoittre s'ils varient & changent en quelque chose leur estre & habitude decente, ou s'ils demeurent en tel estat que leur constitution naturelle requiert. En fin vous cognoistrez que leurs illations sont ordinairement re-Les fens petes de ce qu'ils ont noté par leurs sens, dont fondenens de dijeours. ils recognoissent l'ame disciple. Ils sinforment à la verité de la proprieté de la douleur, mais c'est pour ioindre à ce qu'ils auront sub-mis à la veue ou attouchement, ausquels ils adjoustent beaucoup plus de foy, qu'à ce qui leur est referé. Dont parlant Galen en

D'où font prins les fignes des maladies.

cine,

medicaments, & au premier des elements, il dit, que ceux la sont stupides & ignorans, qui estiment qu'il ne faille adiouster foy aux sens. Aristote 'aussi dit qu'il faut griefuement punir ceux qui cerchent la qualité du seu par ratiocination, mais il passe bien outre au liure second de l'ame, où il veut que la base & sondement de toute ratiocination soit prinse de ce qui est senti & percu par le ministere des sens.

Et de la discourant comme l'imaginatiue est meuë par le sentiment, ainsi comme le sens est affecté par son propre obiect, il retourne, comme forcé à l'opinion des anciens, que la pensee & intellect à grande connexité auec le sentiment, que ce seroit peu sans luy, qui sug- Intellect gere & baille les diuerses formes des qua- & senti-litez receuës par le seul obiect. Et pour le fai. ment ou re court il veut qu'il n'y ait rie en l'entedemet connexité. qui n'ait esté premierement au sens. Et certainement sa sentence est fort digne d'estre nottee sur la fin, quand parlant de l'attouchement il dit. Qu'il peut receuoir les formes Grande sensibles sans matiere, ainsi comme la cire authorité recoit la forme de l'anneau, sans qu'elle re-de l'ason-tienne aucune chose de l'or ou du fer dont il est compose, aymant mieux se diuertir de l'opinion ancienne que de denier la foy à ce qu'il auoit perceu & recognu au sens & veri ..

table sans en estre pleinement certain.
Puis done que la force du tact est telle, conclusion

Dd iiij

AIO De Marin le Marcis nul ne trouuera estrange comme i'estime, si en vne chose que i'ay certainement touchee & sentie, ie me suis disposé de ne souscrire à l'opinion de ceux, qui par coniectures ont voulu iuger, de ce que leurs sens ont peu testifier. Non que ie ne face grand estat du rapport de neuf en nombre qu'ils estoyent & de tous ceux qui auoiet baillé leurs procez verbaux à Monl'autheur stieruillier, chose certainement qui me tint de centani on tviji é. long-temps suspens. Mais en sin la conse-Ce qui a quence du fait, l'authorité de la Cour qui se force l'an fondoit sur nos procez verbaux, le remors de la thear ass conscience, veu qu'il y alloit de la vie de ce rap rt .on'

Amicus Plato. am cus fed ma gis amica veri

tas.

fast.

Estime

que init

traire.

rité de ceux qui auoyent fait rapport du tout contraire à ce que l'auois cognu : A l'imitation de ce grand Aristote, qui apres auoir Sociates grandement loué, Socrate & Platon, à bien voulu en faueur de la verité, s'opposer à l'oppinlon de ce diuin personnage, preserant la verité à l'amitié qu'il luy portoit, à Socrate aussi.

pauure prisonnier, lequel taisant la verité, eust esté en danger d'estre pendu par le collet, me fit plustost cherir & suiure la verité que l'autho-

Et de fait cette vertu quoy qu'elle soit rarement suivie, si est il que de necessité elle suit le fait, quand il est question de descendre à l'indiuidu, dit le Philosophe au liure neufié-

La write me de sa Metaphisique. fuit le

Or pour ce qui concerne le fait present: correspondat du fout aux depositions desdits le Marcis & le Febure: lesquels nonobstant qu'ils ayent eft prisonniers, & come il est à ostimer qu'ils se soiet esuertuez par tou moy es de faire

gunantrope. 41

en sorte qu'ils peussent sortir de prison: Sont toutes ois à croire des actions naturelles par eux mesmes executes, desquelles sans aucune contrainte ils ont deposé fort librement, des leurs premiers examents, & y ont tousiours persistés, & persistent encores de present, sans variation, & sans qu'il y ait aucun contredict, sinon par ceux qui par negligence, ont denié s'attribuer la cognoissance & solution de leur doute par l'attouchement, qui seul y à singuliere puissance.

Obiection qui se peut faire en ce present narré de Marin le Marcis, auec les raisons dont elle est fulcie.

# CHAP. LXXI.

Eluy qui aura esté curieux en la recerche de l'histoire des Hermaphro dits, pourra obiecter ici, & à bon droict, que par les exéples qui nous en sont touchez & representez, il

est facile de remarquer comme plusieurs ayans au commencement la nature seminine, ont ce nonobstant esté saits hommes, s'obliterants les signes & marques du sexe seminin, qui estoient en iceux auparauant, sortant dehors & seminante prominente la nature virile, de telle sorte qu'il ny restoit aucun vestige de la feminine. Mais il n'est fait mention qu'aucun

213 De Marin le Marcis d'iceux ait samais retrocedé & que ce qui vne fois à esté fait homme, soit par apres deuenu femme, ains la nature virile est demeuree prominente & manifelte, sans repeter l'interieur. Aussi laraison veut & requert que l'œuure de nature tende tousiours à ce qui est plus parfaict, l'homme est plus parfait que la femme. Quelle raison donc nous induira croire, qu'vn homme redeuienne femme, comme en cetuy-cy pourroit apparoistre, si on prenoit son enoncé pour veritable, qu'avant peu auoir autre fois habitation auec vne femme ses parties

Raifon. genitales se soient de present tellement retirez à l'interieur, qu'il ne paroist en dehors aucun vestige,ny trace de virilité, ou pour le moins si petite qu'il est bien difficile de la cognoistre. Pour responce à laquelle sera noté, qu'ainsi

Neture se qu'en toutes autres choses nous remarquons delette en nature s'estre grandement delectee en la variela varieté, té, comme il se lit dans Lycostene en sa chronologie,qu'en l'an 1589. il nasquit, vn enfant

à Venise, qui auoit vn membre genital au sommet de la teste, Iacques Vuekherus en ses memoires communiquez à Schenckius dit auoir veu ouurir aux escoles de Medecine à Bologne

choses me vn enfant qui auoit deux membres genitaux. morables. Calius Rhodigin au l. 2 4.ch. 4. taporte qu'en Bergame en la famille des Coleons il s'en est trouué plusieurs qui auoient trois testicules. Ce que Iean Driande, Iean Fernel au li. 1. de sa

pathologie ch. 8. & Valesius en ses Apostilles fur la pratique d'houlier approuuent, raportans tous chacun en son particulier, qu'ils ont cogunantrope.

gnu des familles ausquelles les masses estoient garnis de chacun trois testicules. Et Haly corp fam Rhodoan en son Commentaire sur le liure de exe. Galen suscrit art medecinal, dit auoir veu vn enfant qui n'auoit aucunes parties genitales viriles ou feminines, ains seilement vn trou par lequel il rendoit son vrine. Ie serois trop log fi ie voulois representer la grande varieté des Les moustres, ou corps des hommes diuersement & stres son moustrueusement formez, dont maistre Am-fore cobrois Paré represente quelques vns par figures, pieux. & Iean George Scenckius en à composé vn volume expres, ou il note tant de ces monstrueuses figures que rien plus : dont nous auons cy deuant assigné les causes. Pourquoy me suffifant de toucher ce qui concerne les parties ge nitales, ie diray que nous pouuons apperceuoir diverso en la generation des Hermaphvodits, qu'il y en gaudet. à fort peu qui soyent semblables les vns aux autres, ne faisant nature aucune intermission de ceste variation, en laquelle elle prent vn singulieriplaisir. Or d'autant que telle diuersité n'est spe-

cifique en tous les autres hommes & femmes, pourquoy elle n'est tant remarquable & considerable, les accides comme en ceux du sexe desquels nous sommes som à not incertains, & ausquels les accidents & mesme-ter aux ment les plus legiers & communs nous seruent de signes, pour soindre auec ceux qui sont reputez propres à distinguer l'espece, & faire en sorte, que dessaillant la propre difference, nous soy os munis sino de ce qui depc den tout de ce qui est propre à tout le moins de l'amas de

De Marin le Marcis

414 beaucoup d'accidents communs, qui supleent aucunement en ceste question, qua, quidres sie queriture quali fit.

En la perquisition desquels il sera fort con Perquif. uenable recercher les causes de tels effects, à sion de la fin de nous en attribuer plus exacte cognoiscause faite sance. A l'imitation d'Aristote, qui non con-Parimita: tent de nous auoir costitué & designé du nom tion.

de vice, tout ce qui outrepassoit ce mitan, auquel il constitue la vertu. Ains descendant à la consideration du cahos de leurs causes nous assigne le plus exactemet qu'il luy est possible, ce qui à induit les hommes à faire & commettre des actions, à raison desquelles ils meritent d'estre apellez vitieux qualifiant à son pouuoir l'espece du vice, en laquelle ils ont offencé. A quoy faire nous serons beaucoup aydez, de la diligence des Hutoriographes, qui nous ont precede en la perquisition de causes, de la diuerse formation, des Hermaphrodits.

Non pour accuser nature en ceste formation, comme le vitieux en son vice, qu'elle air en cela erré, ou en quelque chose deuié, de sa prudence, veu que tant de fois elle est appellee fage, prudente, & sçauante, par ses anciens secretaires, lesquels ont flori au temps qu'en Athenes la philosophie à esté en sa plus grande

vigueur. Mais pour apprendre les causes de ses wous veery admirables comportements, & variable dispochons les tion, qu'elle obserue en ceste masse elementaiçaufes.

> Et tout ainsi comme les domestiques & seruiteurs, qui ont affiste les bons & prudents

Empereurs. Adrian, Trajan, Constantin, & autres leurs semblables, desquels la iustice, piete, & vertu nous est mise en auant par les histoires. Et la grande sagesse de nostre Hector pacifique Henri le grand IIII. de ce nom dont l'heureuse memoire & miserable perte tire Henrique souuentla larme des yeux aux meilleurs Fran- riefme. çois, comme il est remarqué par les historiographes modernes, les ont dextrement mis en auant, non pour controler leurs actions, blasmer & accuser la maluersati o de ceuxlà lesquels se sont faits recognoistre auoir toutes les loix en l'escrin de leurs plus secrettes pensees, pour s'en seruir en toute pieté & iustice. Mais plu-stost pour remarquer & haut louer leurs faicts genereux & diuins comportemens. Recerchas les causes de leurs beaux Edicts & Ordonnances, à fin que les ayant exposez aux peuples sub Pomques mis à leur domination, de donner à cognoistre les asses qu'ils ne faisoient rien contre le deuoir des des Prin-Princes bos & louables, si q leurs suiets fusset ces. plus facilement induits à prester toute obeyssance, telle que doiuent les legitimes & feables vassaux à leurs princes naturels. Ainsi deuons nous considerer diligemment l'excellent œuure de nature, qui nous est cyrepresenté, admirant de plus en plus ses diuins effects, pour les auancer à l'intelligence & capacité de nostre esprit. Entant qu'il plaist à ce souverain createur de siller les yeux de nostre pensee, & la disposer à l'intelligence de ce qu'il à voulu cacher soubs le sombre voile de cette souveraine princesse.

Que les effects de nature sont fort admirables, quelle est la situation & sigure du membre vitil de Marin le Marcis

#### CHAP. LXXII.

Rriere donc ceux qui aggrauez d'vne trop lourde masse corporelle diront q leur entedemet peut coprendre come

Lourde opi bien.

cela se peut faire, qu'à cette ocasió ils necroirot qu'il soit en nature. Cest chose trop essoignee de la raison de ne vouloir rien croire, que ce dont au mesme i: stant ou à pleine & entiere cogno flance. Certainement c'est vouloir renfermer la puissance de Dieu dedans la capacité de l'esprit humain. C'est vouloir oster tout le lustre de nature, de laquelle les actions & effects voire les plus vulgaires sont tellement comblez & plains d'admiration, qu'il n'y à rien qui nous empesche de les auoir & tenir au rang des miracles, sinon de ce que nous les voyons arriver journellement.

Chofes admirables en nature.

Qu'est-il plus merueilleux que l'apprehension des sensemais à fin que nous prenions exemple sur les parties desquelles nous traictons ici.

> Que se pourra-il remarquer de plus admira-ble, que la conception faicte en la matrice de la femme? Que la preparation du corps de l'em-brion pour receuoir l'ame ? Que la formation des deux membranes desquelles il est conti

Gunantrope.

nuellement enuelopé dedans la matrice? Que la respiration qu'il à en ce lieu sans l'ysage de la bouche & du nez, dont si par apres qu'il est sorti a la lumiere de ce monde il estoit priué vn demi quart d'neure seulement, il mourroit. Et toutes sois nous croyons bien que cela est veritable, d'autant que nous le remarquons en gnos sance toutes conceptions, & adioustons soy en ceste exacte. partie à nos sens.

En quoy ne defrogeans à ce qu'ils suggerent, nous recerchons curieusement auec nos predecesseurs quelle à esté la grande prudence de nature en ces diuins & inimitables ef-

fects.

Le pareil dequoy desirant faire en ce pre- La recer? sent subject, deduisant ma ratiocination de ce che de ses que cy deuant à esté dit, que ie ne repeteray effetts imi

pour euiter perplexité.

Ie diray seulement, que confluant la semence virile en plus grande quantité & force que la feminine, & toutefois plus froide & humide, Raison de que besoin n'est, pour la decente configura- la formation d'vn homme parfaict & absolut, lors ceste un du diuine nature que l'Hippocrate à dicte en plu- Marcis. sieurs lieux ta deonta pouconta c'est à dire faisant ce qui est conuenable, à veritablement formé vn homme, tenant plus la semence du viril que du feminin. Mais d'autant que les parties genitales formez d'vne matiere si humide, eussent esté trop facilement offencez, si elles eussent esté renduës prominentes, dés le commencement, elle les à long temps retinses en l'interieur, pour leur conseruation.

Lonange de natures

Non encores en tel lieu comme en ceux Situation, dont nous auons cy deuant notté les histoires, mais encores plus au profond, Sçauoir est en pareil lieu qu'aux femmes se trouue le corps de la matrice situé. Elle deriue bien les ligaments autrement dicts nerfs fistulents, &les quatre muscles desquels le corps de la verge est formé, de pareil ileu qu'ils prennent origine aux autres hommes : puis pour les porter plus competamment au lieu desiré, les estendant en sargeur, sans les charger de beaucoup Industrie de chair, les fait couler le long du col de de mature. la matrice, ou ce qui y est proportioné, iusques à ce qu'ils soyent paruenus au profond de l'abdomen, en tel lieu que nous sçauons que les cornes de la matrice ont situation aux femmes ou paruenus qu'ils sont, ils reçoiuent figure pareille, qu'il est ordinaire aux autres hommes pour la formation de la verge, dot le haut bout, qui à nous autres est pres de l'os pubis obtient lieu ou doit estre le fond de ladicte vulue, & le balanus la place de l'ori ce de la matrice, deuers le sein de pudicité.

CHAP. LXXIII.

Similitudes par lesquelles l'autheur donne à cognoistre, qu'il à esté facile à nature de former ladiste le Marcis, & comment vers l'adolescence les parsses se sont mises en eusdence.

gunantrope.

Outainsi que nous voyons les nerfs & aponeuroses, qui portez en la similiande main, sort tenus & deschargez de de la main chair, quand ils pallent par le carpe, s'en charger ce neantmoins,& pren

nent torme de muscles pour donner decente

figure à toute la main.

Ainsi ces parties au commencement de leur origine estendues au long, iusques au lieu ordinairement occupé aux femmes des cornes de la matrice, y reçoiuent en ce present sujet la naturelle & decente formation d'vn membre viril, qui ayant le bout ou pointe tour né vers l'ovale ou sein de vergongne, est tiré dehors voire auec force, tant par les susdicts quatre muscles, que par les cremasteres qui ont pen aussi bien estre formez en cedit subiect, comme quelques autres parties muliebres.

Et ainsi comme la langue est rendue prominente, & tiree hors la bouche, moyennant Aure sie les muscles abducteurs, deriuez de l'extremité milisude. de la machoire ou mandibule inferieure au nombre de deux, & inseres en la racine d'icelle. Ou bien comme la verge ou andouille du cheual estriree & desgainee de son fourreau, puis remise dedans & retiree à l'interieur par les muscles que vous pourrez appeller cremaAure sim?
Reres, ou desgaineurs ainsi qu'aduiserez bon estré.pour ne leur avoir esté encor nom imposé, au moins dont i'aye cognoissance.

Il ne faut douter que ces six muscles confe-rants leur vsage à la desgainade & promotion membre vi de ce membre viril, n'ayent vne bonne & forte rels'est me

Situation.

De Marin le Marcis 410 action, lors principalement que ces ligaments Ate O en ou nerts fistuleux se remplissent, & comblent quelle defposition fe d'esprits flatulens portez en ladite partie, dotla lon les ausemence genitale est deuëment preparee. Ce thears. qui aduient enuiron l'aage de l'adolescence, apres que l'excrementeuse humidité & froiduregrande, ont esté corrigez aussi bien en ce suiect comme aux autres. Ainti que telmoignent Hisporr. les bons & approuuez autheurs en plusieurs & diue s lieux, & tignamment Hipp. au liure de la maniere de viure. Ou il dit ainfi, l'adolescent Aristore, est chaud, d'autant que le feu surmonte l'eau: du semps & fec, d'autant que l'humidité puerile à esté que la feconsommee, partie à la nourriture du corps, mence eli partie au mounement du feu, partie à l'exercice former. & tranail. Aristote aussi l. 5. chap. 14. de l'histoire des animaux, outre la chaleur qu'il notte en cest aage, dit en terme expres, qu'apres deux Galen de tois sept ans la semence genitale est forla gayeté mee en l'homme, mais qu'elle reçoit faculté Wadulef propre pour la generation à trois fois sept. Cluck. Galen mesmes au premier liure de l'art de garder la santé dict, que l'adolescent est tresconuenable à toutes actions, ayant chaleur competente pour les exercer. Et au liure cinquief-Tened's me dudit œuure il constitue ledit temps d'adoi fien e. dolescence depuis dix-huitans iusques à 25. Prolomee aufliqui veut que la vie humaine seit gouvernee selon les aages, par divers pla-nettes, assigne entre autres à la benigne Deesse Temps de domszat o Venus puissance & domination depuis l'aage. de Venus. de quatorze ans iusques à vingt & vn.

Et Ican Schouer veut que depuis quinze ans

nusques à vingt deux, Venus & Mercure prennent domination sur les corps humains. Ce qui les rend plus gratieux amoureux, accostables, gaillards, & prompts à recercher en vn tel temps la reparation du premier Androgyne Platonique.

Quand donc le Marcis auparauant humide & trop froid de complexion; est paruenu à ce temps d'adolescence, lors les fonctions designez en ces parties, ont estéreduites en action les ligaments sistuleux estás comblez d'esprits, seles vaisseaux spermatiques remplis de semenmence bien elaboree, dont les muscles poussez & esmeus par la faculté animale, stimulee de ce que dessus ont esté induits mettre en euidence ce qui estoit caché en l'interieur, par l'intemperature naturelle procedante de la semence paternelle, qui auoit conflué à la formation, plus froide & humide qu'il n'estoit befoing.

Suite de la formation pour le fait de l'ourachos, conclusion tiree sur les raisons cy deuant aleguez par le sesmoignage de diners Autheurs.

CHAP. LXXIIII.

Vandà l'ourachos il n'y à eu non plus de difficulté de le former en ce lieu auec l'vsage requis, que d'y auoir encliné le col de la vessie vrinaire. Comme aussi ledit Marin le Marcis afferme auoir tousiours rendu l'vrine, non par la figure du meat, de laquelle ainsi que des autres cy dessus mentionnez, nature à voulu comme d'vn ornement decorer ceste partie, plus tost par parade que pour vsage. Dont re-cerchant la cause il n'y à raison aucune de s'y approfondir d'auantage pour le present, non plus que sur le faict du coit allegué par lesdi-

ctes le Marcis & le Febure. Car veu que nature en la doctrine d'Ari-Desinition stote liure second del' Ame, est vn principe de de nature. mouvement & repos, reseant par soy en l'inte-

rieur, non par accident.

Soit que nous attribuions ce nom de Deux prin principe à la matiere ou à la forme, ca il appartient à tous les deux, la ratiocination n'y cipes. aura non plus de lieu, qu'en la perquisition des facultez des medicaments purgatifs, ou autrement dits dependre & proceder à tota res substantia, c'est à dire de toute la substance de la chose dont est question.

Parquoy aussi bien qu'en cela, contraints Order preratiociner de la cause par les effects. Et comme dit Galen au premier liure des facultez naturelles, & au petit liuret de la substance desdictes puissances, iuger de la faculté par l'operation.

Ainsi en ce present subject serons con-

poftere pent requi depend de la forme.

Gunantrope.

Fraints de receuoir & croire les allegations desdits le Marcis le Febure rapportans vniformement ce qui est de la verité, dont nous tire-

rons ceste conclusion.

Puis que nous touchons les parties geni-Raison ti tales viriles, lesquelles nature n'a formés en rez de ce vain & sans que lque action nous ne pouuons ? recede cognoistre leur faculté sinon par action & operation. Nous auons veu la semence genitale virille espandue par ledit Marin. Et outre ce tant iceluy le Marcis que le Febure nous portent certain tesmoignage de la verité de l'action, non essayee vne fois ou deux, mais à leur dire plus de vingt fois, nous y deuons adioufter foy.

Entre les Grammairiens qui recerchent les choses de leur origine, aussi bien comme les parrains le fexe des enfans, quand ils leur veulent imposer nom, i'ay leu ceste, question rap-

portee par Ausone de Bourges.

Dicite grammatici cur mascula nomina cumus, Fæmmena vero meniula nomen habet

Dont la solution est donnée en ceste ma-

mierer

Omne viro foli quod conuenit efto virile,

Ift fæmineum recipie quod fæmina cantum. Argument Vous remarquerez cy que les grammairiens print de la par la notte de la diction, les Philosophes par l'action, les Canonistes à cause du serment & promesse de mariage veulent qu'il n'y ait que Capacità

eux deux qui en puissent & doiuent porter tesde la fommoignage, lequel est assez ample & conforme mexper-par les depositions, rapporté non par vne fille 11.

Ee iii

Queffien de Gram

maire.

nouice ou apprentiue, mais par vne femme experimentee en celtart naturel? pour auoir esté neuf ans mariee, & porté enfans en son ventre, il est donc conuenable de croite qu'il est fille homme ou Gunantrope. Et qu'en luy la reigle ne faut, que ceux qui vne fois sont deuenus hommes, ne retrocedent au genre feminin.

Responce à l'obrection

Car nonobstant tout le mauuais traictement qu'il à eu, qui à faict revirer ledit membre à l'interieur, ne paroissant maintenant que l'ouverture de son yssue, il n'atoutes sois de value pour concessoir, & qui s'y addresseroit pour la chercher auec l'outil que la matrice cherit d'auantage, il se troduerroit une belle contrepointe, qui seroit tost juger qu'ils n'est pour engendier en soy, mais pour contenter une semme jusques à la generation & propagation de l'espèce, maintenant qu'il à reprins sa prissine habitude & bonne disposition.

Quelle à esté la diligence des anciens Mederins en la perquisition de la formation des corps tant morts que vinans à l'imitation desquels l'an theur s'est disposé, et de la question, on vant la confecture.

CHAP. LXXV.

Gunantrope.

425 L me semble desia ouyr & entendre l'objection de ceux qui blasmeront blasmeront la configuration supposee, des parties que le n'ay iamais veues, ains seulement touchez en leur superfi-

cie. Mais à quel exemple? à quelle imitation? Qui sont ceux qui ont rompula glace & frayé la piste que nous suinons en ce: Les bons Anatomistes sçauans & experimentez Medecins, qui à l'imitation d'Hippocrate & Galen ont Imitation recherché les diuerses parties des corps humains, desquels l'ame estant exhalee, soit par la force & violence des maladies, foit par l'operation de l'executeur des sentences de Iustice, ont consideré & deuëment visité tout l'interieur du corps, pour en auoir cognoissance', ce qu'ay ans remarqué, ils n'ont faict doute d'attribuer les causes interieures des maladies des corps viuans à l'indecente formation, fituation, & double quantité tant Geometrique qu'Aritmetique residente au dedans de ce petit monde ou temple humain, quoy que plain de vie & inscrutable par les sens.

Ce qu'ils ont aussi aiseurement attesté come aucunefois ils ont accusé les intemperatures des visceres, soit simples soit coposez auec re-

dondance d'humeurs superflus. Si tant de signalez personnages ont parlé Simis & discouru de la formation & dispositiion interieure des corps viuans, aydez qu'ils ont esté de la memoire de l'anatomie, & des belles cor lectures & ratiocinations qu'ils en ont tirez.

Ec iii

Qui m'empeschera, qu'aidé de la di? ligence de Bauhin, Siluius & de Colomb, qu? ont esté les plus signalez en la recherche par la dissectió, des parties interieures des Hermaphrodits,en fondant mon iugement fur ce que ils ont remarqué tant selon, que contre l'ordre des euenements plus ordinaires, ie ne puisse tirer des consequences non alienes de verité, de ce qu'ayant touché en sa superficie, à excité l'imagination de ce que ces curieux personnages m'ont donné de cognoissance, par leurs dignes escrits, des parties que nature à peu machiner pour paruenir au but par elle institué, veu principalemet que la voye est competente? Disant le philose phe, qui convient en ce auec l'Orateur en ses partitions, qu'en la question ansir les coniectures ont lieu, & doiuent estre exactement recerchez.

Leste voye

Et qui plus est il ne reste aucune autre ruson ou maniere de faire, dont vsans nous puissions de plus pres sonder & recercher les causes naturelles, & nous vendiquer la cognoissance de ce que nous desirons. Consideré encores que quelques vns s'estouyssans d'vn doute plus que Pyrrhonien veulent ce semble à voir denier la foy à l'action, referee par les deposans, disans qu'ils ne croyent estre verita-Doute alie ble ce qui leur est affermé, qui toutes fois ne géderaise, peut estre decentement cognu que par le refert de ceux qui sentent ce qui en est.

A quoy aurois-ie recours, sinon à la formation des parties, lesquelles mesmemet peuventestre remarquez apres le deceds, pour contraindre

les plus stupides & incredules à croire ce qui est de la verité

Argument prins du plus eyand au plus petit, sur l'euenement des choses fort miraculeuses, ausquelles sommes contrains adsouster soy.

### CHAP. LXXVI.

Vand nous lifons dans Lycostene en son liure des chroniques & prodiges qu'en l'an 1233, il servei, nasquit vn enfant corne dans teujes.

les Alpes: & gu'on nous remet deuant les yeux, qu'il y à eu n'agueres vn homme viuant, beuuant, & mengeant, lequel à porté vne corne congenite en la teste. Et on nous refere qu'il y en à vn autre jouy ffant encores de ceste lumiere de vie, au Royaume de Polongne, lequel à vne dent afor en la bouche, dont ainsi comme des autres il se sert à l'attrition & manducation des viandes, dont il se nouvit iournellement. Choses qui m'ont esté referez par nombre infini de personnages dignes de fov, & fignamment par deux Gentils-hommes Auesta. Polonois, qui venus en ce Royaume tant pour sien de l'estude des loix , que pourtvoir & remarquer sens Poles choses plus rares , sur ce qu'ils fatsoient seiour en cette ville, attendans la commodité de leur embarquement pour faire retour en leur

pays : l'vn d'iceux saiss d'vne sieure continue,

423 autant violente qu'il est possible de raconter, m'ayant appellé pour l'assister, recouvert qu'il eust sa pristine santé, ils me iurerent pour attestation de verité, qu'ils auoient veu ledit homme, portant corne, en la Cour de nostre Roy. Historien'. Et outre que estans enfans, qu'ils auoyent esté compagnons de colege de celuy qui portoit la dent d'or en sabouche, & qu'ils auoyent reçeu commune instruction en la Grammaire auec luy. Qu'il estoit fils d'un Marchand, & qu'il à fait par plusieurs fois voir & toucher saditte dent. Voire mesmes qu'ils ont ouy dire, & l'vn d'iceux disoit auoir esté present. Lors qu'elle fut touchee anec la pierre de touche, dont fut remarqué que l'or estoit fort bon. Et disoit ce toute a- ieune enfant, il paroist bien que ie suis plus nec la pier noble que vous autres Gentils-hommes de lirede tou . gnee d'autant que nature des le ventre de ma mere, m'a enrichy labouche d'vne dent, du plus noble & precieux metail qu'elle ait produit en ce monde. Lors dis-ie que nous oyons A tellaces attestations sortir de la bouche de tant de Bina falfi. fanie. personnes ne pouuant fuir que n'y adioustions for, plutieurs demeurent estonnez, tellement qu'ils feroient volontiers comme les ipectateurs des Comedies en vn theatre, lesquels ovans la proposition de quelque question aussi difficile à enoder & resoudre, comme le neu Gordien estoit fascheux à desnouer, attendent que les Comediens ou hystoriens facent sortir vn homme representant la figure de Iupiter, d'vne sombre & obscure nuce, pour donner

solution au doute mis en auant, laquelle ils

be.

riendront pour certaine & bonne comme venant du ciel, chose frequente & ordinaire aux esprits plus groffiers & stupides , qui pensent l'enje. auoir donné grande solution en toutes choses, quand ils ont respondu & tire comme d'vn pronfond ab sme de raisons, la cause vient du ciel il n'en faut plus disputer. Ce que reicetant ce braue Schomer qui à sceu conioindre la Riseede contemplation de la racine celeste auec la terreitre, dit que c'est le pont aux asnes.

Histoire d' vn homme qui auoit vne corne en la teste, quelle à efié la cause de la generation d'icelle, ensemble quels homunes ont porté cornes.

CHAP. LXXVII.

Ais ceux qui poussez d'vn esprit Diligence plus genereux & infatigable, en la prus genereus & recerche des cau-perquifition & recerche des cau-fes naturelles , feront telle diligence, qu'en fin ils trouverront rations vallables & pertinentes, pour lesquel-

les cette corne & dent d'or font suruennes aux corps humains, nonobstant que leur substance en soit fort aliene & estrange, veu que nature ne fait rien en vain & fans caufe.

430 De Marin le Marcis

Raisons
pour les
cornes, &
dont elles
sens en
gendrez.

Car diront ils, les cornes sont engendrez aux corps des bœufs & autres animaux cornigerez, de l'excrement superflu redondant en leurs corps, apres que nature s'est vendiqué & adapté pour sa nourriture, ce qui estoit de plus parfait en ce qu'ils ont deglouti pour sutur aliment. Tel excrement estant fort copieux aux animaux ruminans, qui en sont amas pour la vitieuse substâce de ce qui leur cede en nou-riture plus frequente, ils ont ordinairement cornes grandes & grosses. Ceux qui vsent de meilleurs aliments n'en sont tant munis, ou

Parsies excremen scufes refpondens a law canfe.

pien ont autres parties excrementeules, aufquelles l'execrement est conuerti resté qu'il est apres que decente elaboration. & eduction du plus vtile, à esté faicte, pour estre employé à la nourriture du corps, comme aux ouailles, en laine, aux asnes & cheuaux, en cornes des pieds & poil, & ainsi des autres à l'equipolent. Aux hommes pour vser de meilleure nourriture, & moins vitieuse, telles parties excrementeuses ne paroissent ant, & toutersois ils ont le poil en diuerses parties du corps auec les ongles aux doigts, & quelque cal & epiderme qui se resont ordinairement, ausquelles quasi comme, parties du corps, bonne quantité des excremens

demeures de la troisselme cuisson est convertie & consommee. & sont lesdittes parties plus ou moins copieuses. à proportion de la qualité & quantité desdits excrements. Occation pour laquelle se sont trounez quelques corps plus resondants en telles superfluitez, susquels outre ledit poil & ongles y suruenoit

Parties exceenses' confessor bommes. quantité de cal ou chal, corets, verrues pensiles & scissiles.

En l'an 1596, affistant les pauures du Bu-ce qui sur reau, comme cit la coustume de cette ville, que nient aux tous les Medecins s'employent vn mois entier corps exles vns apres les autres à vifiter, penfer & medicamenter, les pauures valetudinaires de laditte L'Pfage ville, qui ont recours à cause de leur paumeté, de Romen à l'aide qui leur est donné par les fieurs inten- vers les dants dudit Bureau , autant charitables & au-Paures. mosniers qu'il est possible de trouver. Estant donc en temps d'exercice pour les dits pauures, vne fille aagee de douze à treize ans nous fut Histoire amence, laquelle auoit au lieu d'ongles aux des paries doigts tant des pieds que des mains , des ex-excremencroissances en forme de cors, grosses comme de seuses. gros tuiaux de plumes de cignes, & longues de quatre à cinq doigts, differetes toutefois Celon la groffeur des doigts de la main, ou aux plus petits, lesdittes excroissances estoyent plus courtes, & plus menues. Il y en auoit austi de pareille nature sur tous les articles des doigts, & en plusieurs autres endrois de son corps, beaucoup plus grosses, non toutefois de telle longueur. Il y à eu aussi des hommes par le passé , ausquels on à veu des cornes en la teste, Hommes quels ont esté entre les Hebrieux Moyse grand cornus. Prophete, entre les Grecs, Acteon chasseur, entre les Romains Seminius Coppus braue Orateur', lequel en auoit deux comme raporte Valere Maxime, dont dit Ouide au liu. 15.de ses Metamorphoses.

A31 De Marin le Marcls
Aut fua fluminea cum vidit copus in vnda,
Cornua, vidit cum, falfamq; in imagine credens
Este sidem, digitis ad francem sæpe velatis,
Que vidit tetigit:nec sam sua lumina damnans
Restitit vi victor domitor venichat ab boste.

Copus ayant noté aux ondes argentees, Que cornes il auoit en la teste planitees, Tol y porta la main se tenant incertain, Si ce qu'il auoit veu estoit assez certain, Mais quand il eut cognu du fait la verité Il resta essonné comme d'hoste dompté.

Canfe particuliere,

Entre les François cestuy seul de ma cognoissance à esté remarqué, qui nouri en vn bois au pays du Mayne, engendré de parents rustiques & bocagers, lesquels aussi bien comme luy, auoient dedans les forests vié d'aliméts fort excrementeux, voire non gueres differents de ceux dont vient les bestes nourries dedans les dits bois, desquels les parties du corps ayans succé & attiré le plus vtile ce qui s'est trouue superstu à esté poussé en cette partie & à protuberé comme vne corne, laquelle à esté nourrie & alimentee d'excrements de pareille nature, tant qu'il à respiré en ce monde.

Hostore de l'homme qui anoit vne dens d'or, quelle estis canse de sa generation, ance vne induction pour croire la verité de l'Hermaphrodit.

433

Our la dent d'or ils auront recours aux communs principes de toutes Principes choses, qui sont selon les anciens des Thiles Philosophes matiere, forme, & pri-sophes. uation, lesquels se trouuent mes-

mes aux elemens, terre, eau, air & feu, ou selon Elements. les chimiques dot Paracelce eftle guidon, fel, Principes foussire & mercure. Et diront ainsi que nature que, s'employant & disposant partie à sa volonté, canse de la partie aussi selon la contingente occurrence tordine des choses, engendré sor aux, visceres de la generation terre en longue espace de temps à raison de des mez tents. Fintemperature & impersection de ce grand & massifis globe terrestre, sec & froid de tempera- L'effett ment. Mais quand les mesmes principes se suit le font rencontrez au microcosme ou petit mon-mounemes de humain, elle à peu en beaucoup plus brief de la can-temps faire, que le monda d'or y soit engendré, seaidee qu'elle est de la chaleur douce & temperee qui y reside.

Orqu'il y ait de la matiere propre à telle generation il cst aisé à cognoistre par la sympathie pathie, qui est entre nos corps & l'or pur. Car & corps les yeux de ceux qui le possedent en sont re-himains. creez, l'esprit en est rendu content , & quand il est resout & disposé, en telle sorte qu'il puisse estre converti en la substance du corps, soit par longue elixation, ou extinction diceluy iendu ardant par la force du feu, lors qu'il eit plusieurs fois ietté tout chaud dedans l'eau, ou autrement resout en corps fort tenu molasse & liquide, quelle est la soudre fort tenuc ou or partable, il conforte merueilleuiement

436

Versus de le cœur de ceux qui en vsent decentement distres. sipé la douleur d'estomach, dicte des Grecs cerdiogmo Greardisters, dont sont aucunefois engendrez les faillances lubittes , dictes suncopai & lupopiyerar, tant son essence à de conformité auec nostre temperament & chaleur naturelle. Aussi dit Albert le Grand qu'on à trouvé de

ne or lang Argumens

quelques hommes qui auoient esté d'vne bonne temperature & habitude. Mesmement plusieurs Alchemistes ont trouvé de l'or au sang humain & en ont tiré. Le corps est nourri alimenté & augmenté de sang. Nature à donc peu faire ( quoy que trestrarement cela aduienne) que ce qui à esté trouvé d'or en la masse sanguinaire ait esté concret & assemblé, pour la formation de cette dent d'or, aussi bien comme aucunefois il s'est trouué assemblé dans les sutures du crane & alueoles des dents.

l'or aux sutures du crane & aux genciues de

Voylales raisons qu'alequeront les studieux esprits prompes à la perquisition descauses naturelles, ou autres telles), qu'ils pourront inuenter, lesquelles seront sinon necessaires à tout le moins probables. Et nous hefiterons en A maieri cecy ou il n'y à procreation de substance mead m.nus. talique, & excrementeuse, comme d'or ou de corne? ny de parties formez alienez de l'vsage de nature, mais seulement changez de configuration & benation? Comme ce qui pourroit aduenirà un bras trop court, sixiesme doigt, pied tort, ou autre choselsemblable, telle que nous voyons souvent sans beaucoup d'admiration.

Gunanirope.

Aussi faut il penser que si nature se ioue aux Nature se divertes configurations & fituations desmembres, que nous voyons en l'exterieur, & dont auons la cognoissance parce qu'ils ne te peuuent cacher ny voiler, les parties genitales font souvent divernifices, variees & changees de leur forme naturelle, mais toutes les varie... tez & mutations ne nous font manifestees, ains tenaës fecrettes par la prudence de ceux qui craignent la moquerie & ironie du penple, de telle sorte que si aucunefois il aduient par cas fortuit, que quelque chose en soit mise en euidence, cela est tourné en admiration comme d'vne choie fort rare.

Question proposee à l'autheur, par un des sieurs Conseils lers de ladure Cour, avec la folution Girefponce qu'il fir, ou eft monftree la mifere Juruevue fort piomprement à Marm le Marcis.

### CHAP. LXXIX

Vrant le remps que le procez fut fur le Bureau suruint le priuilege Privilege de S. Ro-de Monsieur S. Romain, qui re-main. tarda le iugement du procez dudit le Marcis, aussi bien que de tous

les autres criminels, iusques apres la feste de l'Ascension, qu'on eut fait leuer la sierte, (c'est vne chasse ou sont enclos quelques os ou reliquaires dudit S. ) au plus criminel trouvé dans

les prisons de la ville. Pendant lequel temps ainsi comme l'on deuisoit parmi toute la ville de cest Hermaphrodit, quelqu'vn de messieurs Conseillers de laditte Cour, ayant ouy de moy partie des raisons ey dessus deduites, curieux qu'il su de sçauoir la cause de la contrarieté de nos raports me sit en sin cette question.

Question.

Si les parties genitales ont leur decente configuration en l'interieur, telle que par l'aide de leurs muscles particuliers, & des cremasteres, il les puisse rendre prominentes pour l'vsage du coit, & en autre temps mesmement comme cestuy-ci refere luy estre souvent aduenu, depuis sept ans ou enuiron, qu'il à commencé sentir les premieres erres & indices de sa virilité, quand il vouloit rendre son vrine, qu'il dit auoir tousiours veue sortir par cette partie, laquelle semanifestoit quand il auoit quelque gaye pensee en l'esprit. Pourquoy estce que depuis trois à quatre mois qu'il est detenu prisonnier, cela ne s'est monstié, pour en faire ostention ainsi que souvent il à esté suadé faire, veu que par ce moyen sa cause eust esté renduc trop meilleure?

Responce.

La solution (dis-ielors) est à repeter des causes de sa premiere formation, voire mesmement en partie de la forme & sigure pour lors induite. Car si pour la grande humidité & frigidité du corps de cest Hermaphrodit, les parties genitales viriles ont esté formees & retenues en l'interieur, dont elles n'ont esté virees que par la chaleur naturelle, & l'emotion de la semence genitale, s'excitant delle mesme)

trouver y sue, lors que plus copieusement par les cogitations amoureuses & esprits confluents à la partie, elle à esté augmentee. Ce Recapitaqui est aduenu lors que bien nourri & molle-lation des ment couché, auec mediocre trauail corporel confes de en pleine liberté d'esprit, sur la force du troi nauvelle siesme septenaire de 'on aage, temps d'adolescence, faison de la domination de la benigne Venus, & subtil Mercure, comme cy deuant à esté dit. Et qui plus est ionissant de la veuë & attouchements de cette ieune veufue, auec laquelle il denifoit iournellement , & couchoit amoureusement. Choses certainement sufiifantes pour irriter voire mesmes exciter les appetits sensuels, & ceste faculté dicte des Grecs epitumericum c'est à dire appetitrice, si mesmes nous adioustons soy au dire du Philosophe, Obiectum potentiam mouer. Ne se faut esbahir si durant le temps que toutes ces causesont concurré & continué, il à monstré les effects de la virilité. Mais quandelles luy ont este retran- causes continue, il amontie les elles de la paille de la paille ou foarre pour se coucher, au peschans lieu d'une, chambre actee un cachot pour l'en-Marin le fermer : au lieu de bons aliments dont il vsoit auparauant, du pain & del'eau, nourriture ordinaire des criminels prisonniers, qui sont destituez des biens de sortune, comme ce pauure garçon ity : au lieu d'vn mediocre trauail & exercice corporel en air libre & plaisant, vn repos perpetuel en air obscur & sombre, comme sont vulgairement les cachots des criminels : au lieu d'vne femme plaisante

De Marin le Marcis

433 & amiable qui le cherissoit, il a esté mis à la garde d'vn sourcilleux concierge, au lieu de cogitations amoureuses, il à esté detenu d'vne perpetuelle cure & souci qui luy ronge l'entendement, pensant sans cesse à ce procez crimi-nel intenté contre luy: au lieu de liberté d'esprit, il s'est veu assuietti aux examens & confrontations, il à esté espouuenté par les menaces & austeres regards de ceux qui l'ont examiné, tant que finalement les menaces fortans en effect, il à encouru sentence de mort ignominieuse. Se faut il esbahir si toutes ces caules concurrentes, à vn effect du tout contraire à celuy qui luy auoit donné occasion de mettre sa virilité en euidence , il n'a peu effectuer ce Argament qu'il eust desiré? Si toutes ces choses concurrentes peuuent intimider tellement vn homme de la meilleure habitude du monde, voire fusse vnathlete, & de telle sorte retondre en luy & rabatre les cogitations amoureuses qu'il ne luy en reste aucun vestige, tellement que le premier creon en pourroit du tout estre effacé, tesmoin la peur de saint Vallier. Combien à plus forte raison estimez vous monsieur que ce pauure Hermaphrodit, non beaucoup aliené du naturel de la femme, voire tellement formé à cette occasion 'qu'il se trouué empesché à effectuer ce qu'il auoit fait & accompli auparauant ? se trouuant precipité aux faux-bourgs d'enfer foit maintenant retenu?

> L'erection de la verge par le benefice des muscles depend de la volonté animale, mais il faut bien que les facultez vitale & naturelle

d majori.

10

g ide semence, lesquels sont bien cohibes & re-restonde tus, quandon se voit prest à faste une separation du corps & de l'ame par la mort violente, la hideuse effigie de laquelle se representant deuant les yeux de l'entendement, dissipe fort les cogitations vaines & temporelles pour s'adonner pleinement, à la contemplation des el-fences separces du corps, forgeans mille & mille idees en l'esprit, destinez à la contemplation du chemin qu'on est prest de tenir, & du iugement beaucoup plus à craindre que celuy qui despouille le corps de son entelechie & forme vitale. C'est vn axiome trop general en tous arts & scieces, que la cause ostee les essets ces-sent, pour ne trouuer lieu en cest individu.

Mais il faut croire que quand par les moyens ordinaires de repeter sa bonne habitude, il au-Ra recouuert vn corps non pouppe ædemateus & tumefie, tel que celuy qu'il à encouru par sa longue prison: & detention de sa personne auec vne nourriture, accopagnee demelancholie, & constitué qu'il à esté en angoisse, d'esprit. Dessors il reusquera à luy comme d'vn long exilles esprits diffipez & retus, par la crainte? & reparera la semence fort diminuee, pour en vser en la façon des autres hommes, moiennannant la compagnie de sa femme qu'il pourra auoir cy apres en toute liberté de corps & d'esprit : si le souuerain moteur & recteur de cette masse elementaire, incline le jugement

de la Cour en cette part.

Pf iii

Louange des Officiers de la Cour, varieré des rappores baillez sur la visitation seconde de du Maycis , & l'arrest de laditie Cour qui s'en eft enfums.

CHAP. LXXX.

de la Cour.



A Cour fournie pour le iourd'huy de nombre d'hommes illustres, & è bien versez à la cognoissance des loix & de toutes sciences, voyant la varieté desdits rapports, & desi-

rant ne laisser rien indescis de ce qui faisoit à laperfection & iugement dadit procez qui estoit de consequence, ordonna par son arrest du premier iour de Iuin audit an que par le reste des Medecins, quelque nombre de Chirurgiens iurez & deux obstetrices de laditte ville, ledit le Marcis seroit derechef visité & touché en la presence de ceux la qui auoient assisté à la premiere visitation. Ce qu'ayant esté fait le iour ensuiuant, les opinions se trouuerent encores dinerfes, les vns disans que ledit le Marcis estoit fille, & n'auoit en soy rien de viril, comme ceux qui auoient fait les premiers rapports, les autres qu'ils auoient trouué à l'interieur du conduit vn corps glanduleux & nerueux, lequel toutefois ils attribuoient à la matrice, quoy que difforme, & n'assignoient per quelle raison & moyen ledit Marcis auoit peu vser ou abuser de laditte Ieane le Febure : car

reft de vifitation.

Opinions dinerfes.

Gunantrope. 44T Le elisorii voyans le clitoris fort petit, & non plus gros petis. ou long que la moitié d'un pois, ils le reiettoient fort loing d'accusation & blasme, comme partie inutile & trop petite pour en abuser au fait supposé, & n'accusoient ledit le Marcis d'estre du nombre des tribades ou frictrices, mais disoyent qu'ils n'adioustoient foy aux depositions desdits le Marcis & le Febure. Et de deux Medecins qui se trouuerent en laditte visitation, il y eut v n qui auec moy donna procez verbal que ledit Marin auoit en soy quelque chose qui le faisoit & rendoit different des femmes. C'estoit ce membre viril caché à l'interieur, a cause duquel le nom d'Hermaphrodit luy compete & apartiet, dont la Cour deuement informee apres la deliberation prinse sur le rapport qu'en fit mondit sieur de la Champagne Conseiller en icelle, le tout veu & meurement deliberé donna son arrest, par lequel il est Arrest de dit, que la Cour à mis & met l'appellation & Mareire ce dont est appelle au neant, & en amendant le le Fehrer. ingement, à ordonné & ordonne, que les prisons seront ouvertes ausdits le Marcis & le Febure. Et neantmoins enjoint à laditte le Marcis reprendre & garder l'habit de femme, iusques à l'aage de 25. ans, ou que par iustice autrement en ait esté ordonné. Ce pendant luy à fait tres-expresses inhibitions & dessence, d'habiter auec aucunes personnes de l'yn ou l'autre sexe, sur peine de la vie. Fait à Roien au Parlement le septiesme Iuin 1601.

Quelle constitution du ciet à induict les miseres de Marin le Marcis, & la presque conduct sufques à perce de vie.

CHAP. LXXXI.

Asc. recta 111.39.

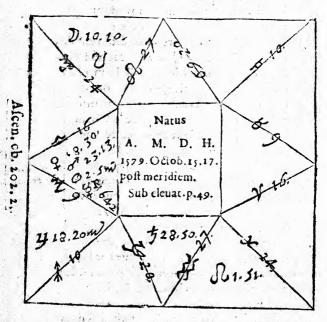

Natiuit do Marin le Marcis.



Arin le Marcis estant venu sur terre le faiziesme four d'Octobre mil cinq cens soixante & dix-neuf, à l'aube ou

gunantrope.

point du iour, à eu lors pour ascendant le 16. degré de la balence, maison de Venus, & exatation de Saturne, comme il apparoist par la figu- Accendat re de sa natiuité, cy traces & iustifice tant par instific. la balence d'Hermes, que par l'animodar de Pto lomee. A quoy respond mesmement la rencontre de Schoner. Ce signe ditordinairement Libra donne chaleur & humidité intemperce parmi l'air, le rendant espais & dense, prompt'à

vmbilic. En celieuse leue l'espy de la vierge, belle espe de la vierge. estoille, de premiere magnitude, de la nature de Venus & de Mercure, & à ceste occasion dite par Theophraste Paracelce Hermaphrodi-te. Qui de soy donne de grands dons, & rend maphrodi heureux ceux desquels elle occupe l'ascendat, re. les deliurant de grands perils & inconueniens.

mination. Aussi est-il commun masculin, journal, cœur d'Occident, mobile, æquinoctial, autumnal, droict aeré, il gouverne les gros intestins les rains lombes, fesses & le nombril ou

subite mutation, pour les especes & individus faculté de des semences, herbes, & corps submis à sa do- la balame

Ce lieu estant occupé par la Lune, lors de la premiere mistion des semences, & formation auses cedudit le Marcis au ventre maternel, à fort in-lestes de cliné le tout à la figure Hermaphroditale, voireauec gaye disposition deson corps, dispofant ce premier cahos de semences aux delineamens requis à telle figure.

Saturne obtenant droict d'exaltation auditsigne, & par consequent y ayant plus facile, 444

reception de se rayons procedans de quartil aspect des grands flambeaux du Soleil & de la Lune qui ne donnoyent pour lors aucun aspect à l'ascendant, comme il à esté dit cy deuant, & d'autre part assez mal situee. Ayant Venus en ladicte balence son journal & principal domicille, qui de foy Androgyne, & biformis ex iulio firmoamaterno, comme il à esté expliqué, ou il est traicté de l'image de ladicte Venus trouuee en Candie, portant marques tant d'homme que de femme. A ioindre aussi que Mercure participant des deux sexes à dignité de triplicité audit signe. Et de fait il à esté engendré à l'aube ou pointe du jour comme il à esté cy deuant noté de la sentence d'Albohazen Haly au ch. 35. Ces choses concurrentes pour causes lors de la conformation, ont induit la generation de cest Hermaphrodit. Non de la premiere ou feconde espece, ou les parties sont euidentes & à tous manifestes, mais de la troisiéme ou y en. à de reconces à l'interseur. Ce qui à induict plusieurs de douter & balencer pour le faict de son sexe aussi bien comme il à esté engendré foubs le signe de la balance.

Canfe dioye.

Ce balancement eust esté ioyeux & plaifant pour la presence de l'amoureuse Venus, trouuee en l'ascendant, qui ne laisse aucun moment sans recreation, aux choses qui sont submises à sa dition, si plain pouvoir luy est attribué, ay des principalement de ce qu'elle fait son inambulation & progrez soubs ces bel espy de la vierge. Estoile de la première gradeur qui done aussi des inclinatios gayes & fauorables. Gunantrope.

Mais le resueur Saturne qui à droict d'emaltation en l'ascendant, & est fort en la figure de de maison, & angle, n'a peu endurer que ceste trassesse. pauvre creature se soit long temps tinse en

gayeté.

Car quand l'ascendant est venu à son quartil aspect, il à donné au pauure le Marcis vne lonque & fascheuse maladie, pour le premier plat present de de son mestier, ne pouuant pour lors pire faire, Saure, nonobstant la presence de la benigne Venus & fauorable irradiation de l'estoille ditte espy de la vierge.

Mais quand il à esté corroboré en son mau- Cause de uais desseing, par l'entree dudit ascendant, de- tous maldans le premier degré du violent scorpion, domicille, triplicite, & terme du furieux Mars.

Lors mesmement que la part du mariage à faict son progrez iusques au lieu de Mars, mesmement infecté du quartil de Saturne.

Ce maling planette dit à iuste cause dimoboror, prenant le sanguinaire Mars en son chaud faiëls des scorpion, pour adiuter & coplice en son mau-missires uais & sinistre desseing, à esté cause que le pau-de Soturure Marin souls pretexte de son mariage, qui ne 🛷 auoit faict vne si mauuaise rencontre, à esté apprehendé emprisonné. Et par ceux qui ont esté employez au ministere des inclinations manuaites de ces deux malings planettes, examiné recolé, bien & suffisamment confronté. Et à fin que i'vses des propres termes de leur fentence, reputé conuaincu, d'auoir mal prins l'habit, qu'il à voulu faufsement vsurper & mendier le nom & sexe

d'homme, & sous ce pretexte commis auec Ieane le Febure vn crime de Sodomie & luxure abominable. Et pour abuzer plus librement du sexe, àvoulu couurir ce detestable peché du mã teau de mariage. Enquoy il auroit violé nature offencé l'honnesteté publique, deceu l'Eglise, prophané ses sainces Sacrements. Et à ceste occasion l'ont condamné à faire amende honorable, estre pendu & estranglé & son corps par les viues flambes redigé en cendre: ce cruel Mars se reservant le dernier ouurage & catastrophe ainsi qu'il estoit le dernier suruenu, coulant &? faisant sa carriere soubs son ardant Scorpion. l'estime que maistre Clement Marot, qui

Dist Marot.

pour auoir esté une espace de temps constitué prisonnier, en la prison du Chastelet de Paris, & a ceste occasion, disoit auoir logé aux faux bourgs d'enfer, s'il se fust trouué en telle agonie,qu'il cust dit auoir esté sur le riuage du fleu Faux ue Acherontique, voire mesme auoir veu le nautonnier Charon, auec sa vieille & fragile

nasselle ou flette, prest de le passer d'une riue

Bourgs d' Enjer.

en l'autre. Mais il luy est bien aduenu que miscuerint Afat stion predaparce, car il n'a esté long temps en ceste en is dif malheureuse constellation qu'il n'y ait eu muonlition CE tarion en la disposition celeste, moyennant lalejt. quelle il à esté secouru.

L'ascendant donc faisant progrez plus ample comme les globes celestes sont constituez en vn violent & rapide mouuement ayant l'a-Etion mille fois plus violente & subite qu'vne bale d'artillerie ou harquebouze pour quelque Gunantyope:

449

impetuosité dont elle est chassee pousses ne peut auoir de telle force qu'estant finalement arrivé au lieu du Soleil autheur de toute fplendeur & lumiere, chasse-nuit, & pere du iour, hylec dudit le Marcis, estant corroboré & conforté en ses beaux effects par l'assistence corporelle de la magnifique & resplendissante estoille dicte lucida comona, qui est de la seconde magnitude, de la nature de V enus & Mercure, quelle ne dissipast toutes les mauuaises entreprinses, triftesdesseins,& furieuses alarmes de Saturne & de Mars. Ce gratieux planette donc Roy & dominateur de toute la compagnie celeste tendant la main fauorable au pauure Marin le Marcis, le resucite, de la mort ciuile qu'il auoit ja enduree par la condemnation, le deli-ure de mort corporelle qu'il estoit prest de subir, efface toutel'ignominie qu'il auoit encouruë, faisant casser & adnuler du tout la sentence dont estoit apellé, lui ouure les prisons, & finalement temet en plaine liberté, pour exercer ses fonctions & œuures iournalieres ainsi que il auoit accoustumé de faire parauant.



# TABLE DES CHA=



Auses qui ont induit l'Autheur à faire l'exposé des parties du corps humain destinez à la propagation de l'espece. Chap. 1. page 1.

Louange des parties genitales, cha. 2. p. 4
Des parties preparantes, qui portent le fang
pour estre conuerti en semence & de leur
origine, chap. iij.p. 12.

Des parties qui seruent au reste de la preparation & confection de la semence genitale,

cha.iiij.p. 19.

Des parties qui seruent à l'eiection de la semence virile, & de quelques maladies qui leurs sont particulieres, cha.v.p. 23

De la verge virile ou membre genital, & de quelles parties il est composé, cha.vj.p.37. Dinission de la matrice, cha.vij.p.50

Du sein de pudicité de la femme & des oreilles y encloses, ch. viij.p. 56.

De la colomne droitte ou enchenart. cha.ix.

Du cleitoris ou gaude mihi, cha.x. p. 63.

TABLE DES CHAP?

Des Nymphes grandes & ourachos, chap.xj., p. 66.

Du col de la matrice, ou gaine du membre viril, chap.xij.p.70

Del'hymen & autres parties adiacentes, cha.

xiij.p.78.

Des Nymphes petites outoutons, cha. xiiij.

p. 89.

Du corps de la matrice, de son orifice, sa louange, & des signes de conception, cha.xv. p. 100.

Signes de pucelage & de defloration, chap.

xv.j.p.119.

De la formation & nourriture de l'enfant au ventre de la mere, chap.xv.j.132.

Comment les femmes se doyuent comporter approchant le terme de l'occouchement, cha.xviij.p. 158.

Commentil faut accoucher vne femme. cha.,

xix.p.172.

Ce qu'il faut faire en vn accouchement laborieux & difficile. ch. xx.p.192

Signes de la prochaine perte de l'imere, mort de l'enfant, & comment il les faut secourir, cha xxj.p.204.

Premiere espece d'accouchement qui se fait par la main du Chirurgien, cha. 22. pa.

Maniere d'accoucher la femme à l'ay de du mirouer de matrice. cha, xxiij.p.217.

De l'accouchement Cæsarien, cha. xxiiij.

TABLE Comment il faut gouverner la femme après qu'elle est accouchee. chap. xxv.p.234 Ce qu'il faut faire entour l'enfant nouueau nay chap. xxv j. p. 254. Quelle connexité à la matrice auec les autres parties du corps, & pourquoy elle est appel-lec animal concupitcible, & monde, chap. xxvij.p.276. Des cornes de la matrice & parties y contenues.

chap.xxviii.p.279.

Briefue distinction des sexes, tant de ce qui est selon le mouvement ordinaire de nature, que de ce qui excede. chap.xxix.p.286.

Quels ont esté les parents d'Hermaphroditus, ou il à esté nourri, la fable inventee de luy & de la Nymphe Salmacis, & qui à esté la cause d'icelle, chap. xxx.p. 287

Explication desHermaphrodits par le discours des Poetes. chap.xxxi.p.290.

Diuilion des Hermaphrodits selon Leonidas, & quel odre sera tenu en l'explication d'iceux, chap.xxxij.p. 293

Histoires de plusieurs Hermaphrodits raportez par les anciens autheurs, desquels ils n'ont certainement designé la perfection en l'vn ou l'autre sexe & du changement de l'opinion des hommes pour le fait de ces animativ. chap.xxxiii.p.295.

Hiltoires des enfans Hermaphrodits desquels le parfaict fexe n'a peu estre remarqué, à raifon de leur basaage & mort subite. chap. xxxiiij. p. 297.

Histoires des Hermaphrodits parfaits qui peu-

uent

DES CHAPITRES.

uent tirer vsage de l'vn & l'autre sexe. chap?

xxxv.p.299.

L'opinion qu'à eue Auicenne de la conformation des Hermaphrodits n'est approuuee. cha.xxxvi.p.302.

L'opinion de Leuinus Lemnius pour la conformation des Hermaphrodits reiectee.

cha.xxxvii.p.302.

Opinion d'Empedocle pour le fait de la semence procedant, tant de l'homme que de la femme, pour engendrer l'Hermanhrodit. cha.xxxviii.p.380.

Opinion de Democrite, touchant la generation de l'Hermaphrodit qu'il attribuë à la mistion imparsaicte des semences, ch.xxxix.

p.;11.

Opiniond'At stote touchant la generation des Hermaphrodits, & semence teminine reiechee. cha.xl.p.313.

Suitte de la refutation des opinions d'Aristote touchant la conception des Hermaphrodits & comment il faut entendre Hippocr. fur le faict de la semence, cha. xlj. p. 320.

Quelles ont esté les opinions d'Hippo. & Gálen touchant le faict de la semence, dont on peut tirer la vrave cause de l'Hermaphrodit à quoy consentent Gorrens & Liebaut, ch. 42.p. 325.

Cause de la generation des Hermaprodits selon les Astrologues, & qui ont esté ses parens & progeniteurs, cha. xliij.330

Les vertus & influences du Planette Mercure, & quel à esté Mercure trismegiste Egyptien,

Gg

cha.xlilij.p.333.

Quelles ont esté celles qu'on à appellez Venus & comment la Venus celeste est différente des autres, quelles aussi sont ses influences, cha.xlv.p.; 36.

Recapitulation de la generation de l'Hermaphrodit fuiuant l'opinion des Astrologues diusson des deux autres especes, cha.xlvi.

1.339.

Premiere espece des hommes-femmes ou Andregynes, auec les histoires de ceux qui ont esté tels, cha.xlvij.p.3 41

Comment les Androgynes ou hommes-femmes sont engendrez, ausquels le sexe seminin est inutile, & mesmement le viril incommodé, cha.xlviii.p.344

Que de ceux qui participent de l'yn & l'autre lexe plusieurs sont rendus imparfaits à l'ysage de tous les deux, cha. 49.p.3.48.

De la seconde espece des homme-femmes lesquels reputez auparauant pour hommes ont esté en fin recognus estre femmes, cha.l.p. 349.

Comment il faut entendre que les hommes foyent changez en femmes & de l'effort de nature. chap.li.p. 253

Suitte que le sexe viril n'est changé au feminin interpretation de la fable de ce grand Astro logue Tiresias qui observa le temps pour bastir heureusement la ville de Mantouë, cha.55.lij.560.

Delatra siesme especeld'Hermaphrodits, quels noms luy ont esté donnez, & comment elle DES CHAPITRES.

est subdinisee. cha.liii 360 Histoires de ceux qui ayans les deux sexes, ont eule feminin plus parfait, cha.liiii. p. 361

Plusieurs histoires de ceux qui de filles ou femmes qu'ils estoient estimez one esté tecognues hommes, cha.lv.p.36;

Que les parties viriles ont esté formees aux Gynandres des qu'ils estoient en la vulue maternelle & comment ils ont eu telle constitution, cha.lvj.p.372

Que la vulue renuersce ne peut estre conuertie en membre viril & quelles parties de l'homme ne se trouuent en la femme, cha. lvii.

p. 374.
Par quel artifice de nature-le Gynaner à esté formé des sa premiere configuration, & la matrice rennersee pour vestir le membre viril & seruir de seroton, chalviii.p.376

Hiltoire fort remarquable d'une femme qui fut faite homme apres auoir porté en son ventre & comment cela est possible, chap.lx.p. 379

Histoire d'une fille-homme trouuee à Paris dont le membre viril n'apparroissoit que par internalles, cha. lxii.p. 384

De Marin le Marcis Gunaner, qui pour auoir changé d'habit & de nom, à esté en grand danger de perdre lavie, cha, lxii. p. 383

Deposition de Marin le Marcis, contenant tout le discours de sa vie & de ses amours, mesmement l'abiuration de sareligion, & la cause de son emprison rement, challxiii.

P.389

Deposition de Ieane le Feure contenant les actions tant d'elle que du Marcis, depuis leur cognoissance, cha.lxiiij.p.389

visitations faictes de la personne dudit le Mar cis, examen des tesmoins, recolement & confrontation tant desdits le Marcis, que le Feure, cha.lxv.p.393.

Sentence prononcee à Monsteruillier contre Marie le Marcie & Ieane le Febure, de laquelle ils ont appellé à la Cour, cha.lxvj.

p.396.

Comme Marin le Marcis appella, fut amené à Rouen & visité, quelle estoit l'habitude de son corps, & quelle difference il y à de ce qui est naturel ou artificiel, ch.lxvii. 399

Suitte de la visitation première, & comme l'autheur sonda les parties naturelles dudit Marin le Marcis auec le doigt, en quoy faisant il trouus son mombre viril, & desastuation,

cha.lxviii.p.402.

Continuation du discours de la visitation, & comment l'autheur ne voulut consentirà l'oppinion des autres, quelle est la teneur des rapports dont la coppie est cy representee, cha.lxix.p.405.

Louange de la retiocination aidee par l'aprehention des sens, & de leur dignité, combien la verité à de force, cha.lxx.p.407

Obtection qui se peut faire en ce present narré de Marin le Marcis auec les raisons dont elle est fulcie, cha.lxxj.p.412

Que les effects de nature sont admirables, quelle est la situation & figure du membre

#### DES CHAPITRES.

viril de Marin le Marcis, cha. lxxii.p.417. Similitudes par lesquelles l'autheur donne à cognoistre qu'il à esté facile à nature de for mer ladicte le Marcis & comment vers l'adoles cence les parties se sont mises en euidence, cha.73.p. 418

Saitte de la formation' pour le fait de l'ourachos conclusion tiree sur les raisons cy deuant alleguez par le tesmoignage de diners autheurs, cha.74.p.421

Quelle à esté la diligence des anciens Medecins en la perquisition de la formation des corps tant morts que viuans, à l'imitation desquels l'autheur s'est disposé, cha. 75. pa. 424.

Argument pris du plus gran a au plus petit sur l'euenement des choses plus miraculeuses, ausquelles sommes contraints d'adiouster foy, cha.lxxvi.p. 426

Histoire d'vn homme qui auoit vne corne en la reste, quelle à esté la cause de la generation d'icelle, ensemble quels hommes ont porté cornes. cha.lxxvii.p.429

Histoire de l'homme qui auoit vne dent d'or, quelle est la cause de sageneration, auec vne induction pour croire la verité de l'Hermaphrodit, cha.lxxviii.p.432

Question proposee à l'autheur, parvn des sieurs Conseillers de laditte Cour, auec la solution & responce qu'il sit, ou est monstree la misere suruenue fort promptement à Marin le Marcis, cha.lxxix.p. 435

Louange des Officiers de la Cour, varieté des

# TABLE DES CHAP. rapports baillez sur la visitation seconde de du Marcis, & l'arrest de laditteCour qui s'en est ensuiui. cha.lxxx.p.440 Quelle constitution du ciel à indusét les misepes de Marin le Marcis, & la presque condusét insques à perte de vie. chap.lxxxi. p.442.

Fin de la Table.



# MEDECINS ORDINAIRES du Roy.

OVS Iean, & Charles de l'Orme, soubz-signez, Conseillers Medecins Ordinaires du Roy, pere & fils, certisions à qu'il appartiendra: Que le liure intitulé Des Hermaphrodics, & mis sur la presse, soubz le nom de Maistre Lacques Duval, Docteur en Medecine, demeurant à Rouen, merite pour la rareté du subiet, d'estre exposé & mis en lumière, fait par nous ce 12. jour de Mars, 1612.

Signé, DE L'ORME.

DE L'ORME.

Auec leurs paraphes.

## EXTRAIT DU PRIVILECE DV ROY.

OVYS PAR LA GRACE DE DIEV, ROY DE AFRANCE ET DE NAVARRE, A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Farlement de Paris & Rouen, Preuoft & Bailly desdits lieux, ou leurs Lieutenans, & a tous nos autres Infliciers & Officiers qu'il appartiendra, Salut : Noftre cher & bien ayme Maittre lacques Duval, Docteur en Medecine, Sieur Dectomate, & du Houvel, demeurant en nostre dite ville de Rouen, Nous a fait semonfirer, qu'il a compose depuis peu vn certain liure intitulé, Des Hermaphrodets, ou Concubins, on est exposee la maniere d'accoucher toutes femmes enceintes , &c. Lequel il a effe conseille par fes amys vouloir mettreen lumiere, pour l'vtilité du sublicq : Ce qu'il desireroit faire, mais il craint que les Imprimeurs ou Libraires, aufquels il en auroit donné la charge y fussent empeschen, ou qu'autres qu'eux se voulussent immisser de les imprimer & vendre, qui seroit les fruftrer de leurs esperances, fraits & labeurs. Au moyen dequoy requerroit qu'il nous pleuit luy octrover fur ce nos lettres necessaires. A ces causes, Nous auons permis, accordé, & octroyé, permettons, accordons, & octroyons par ces prefentes audit Duval, qu'il puisse & luy soit loifible de taire imprimer, vencre & diftribuer par tous nos Royaumes lesdits liures , par tels Libraires ou Imprimeurs que bon luy femblera : Sans qu'aucuns que ceux aufquels il en aura donné charge, ou auront droit & pouvoir de luy, le puissent imprin er ou faire imprimer, vendre ou distribuer insques au terme de 6 ans. A conter du jour que ledit liure sera acheue d'imprimer: Et ce sur peine de confiscations des exemplaires, & de mil liures d'amende. Si veus mandons, & a chicun de vous commettons que du content en nostre presente permiffion , vous faites, fouffrez & laiflez ledit Duval, & les avans droit ou pobuoir de luy jouyr & vier plainement & paifiblement, contraignars & faifant contrainere à ce faire, soufirir & obeyr tous ceux qu'il appartiendra par toutes voyes deues & raifonnables, voulant que faifant mettre au commencement ou à la fin dudit liere, un bref extrait des presentes, quelles foyent tenues pour figniffices. & venues à la cognoissance de tous, Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le deinier jour de Feburier, l'an de grace mil fix cens douze, & de nostre regne le deuxiesme.

## Par le Roy en son Conseil.

DE CANONNE.

Et felle de cire ianne, sius le sieau de la grande Chancellerie de France,